

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





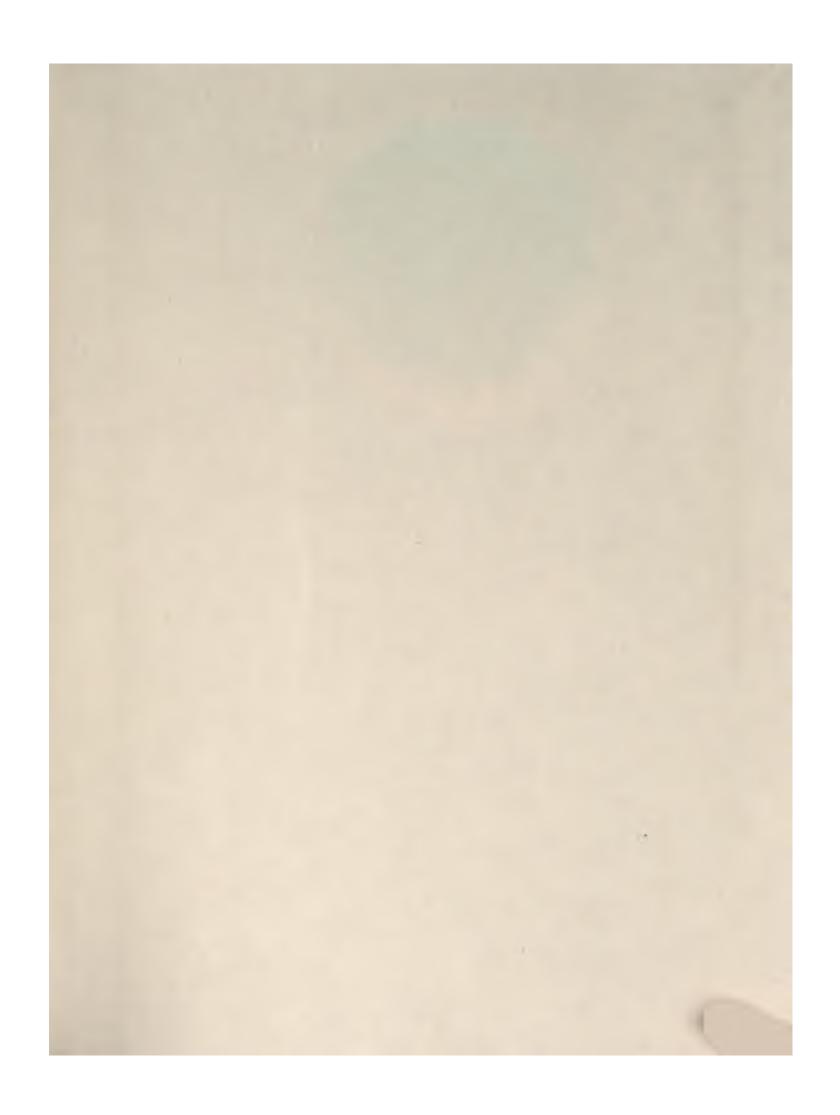

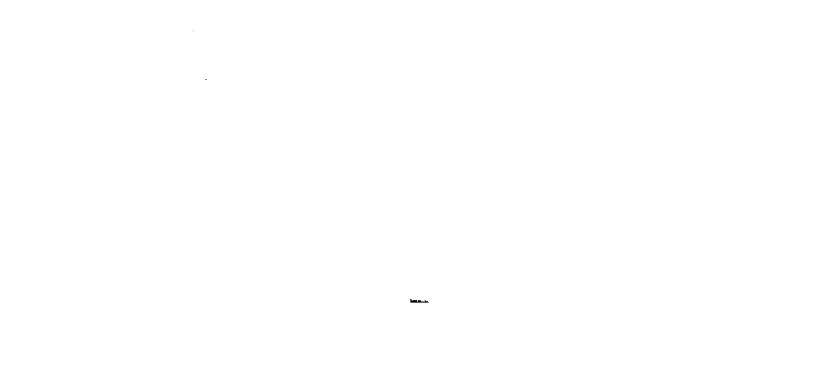

|   | · |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| · |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| · |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

. . 

## ARCHIVES

DE BRETAGNE



Le tome I<sup>er</sup> des Archives de Bretagne (*Privilèges de la Ville de Nantes*) a été tiré à 350 exemplaires in-4° vergé, pour les membres de la *Société des Bibliophiles Bretons*, et à 150 exemplaires in-4° mécanique, pour être mis en vente.

Nº 113

in with popular

# ARCHIVES

# DE BRETAGNE

RECUEIL D'ACTES, DE CHRONIQUES

ET DE DOCUMENTS HISTORIQUES RARES OU INÉDITS

PUBLIÉ

PAR

## LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE

TOME PREMIER

## PRIVILÈGES DE LA VILLE DE NANTES



## NANTES

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE

M. DCCC.LXXXIII

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# **PRIVILÈGES**

ACCORDÉS

## PAR LES DUCS DE BRETAGNE

ET LES ROIS DE FRANCE

AUX BOURGEOIS, HABITANTS, MAIRES & ÉCHEVINS

## DE LA VILLE DE NANTES

ÉDITÉS SUR LES DOCUMENTS ORIGINAUX, AVEC NOTES ET INTRODUCTION

PAR

S. DE LA XICOLLIÈRE-TEIJEIRO

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |



## INTRODUCTION



a cité gallo-romaine des Namnetes (Civitas Namnetum) faisait graver ses fastes sur la pierre; mais deux ou trois seulement de ces antiques inscriptions ont transmis jusqu'à nous les noms de quelques édiles. Une longue interruption se produit à la suite des invasions barbares, et pendant le cours du moyen âge; puis, au XIVe siècle, lorsque la bonne ville, « cleff de la duchié de Bretaigne, » obtient, de la bienveillance des ducs, une conces-

sion, un droit, un privilège, une faveur, le vélin est chargé d'en perpétuer l'authentique souvenir.

Les statères de la vieille tribu gauloise montrent déjà la barque primitive, devenue plus tard le blason nantais, sous la forme d'une élégante caravelle au XVIº siècle, d'un vaisseau ou d'une frégate aux XVIIº, XVIIIº et XIXº. A l'époque romaine, l'inscription des nautes de la Loire (navtarvm Ligeris) nous révèle l'existence et la prospérité du commerce. Le premier acte inscrit sur le Livre des privilèges commence ainsi : « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oiront, Jahan duc de Bretaigne, visconte de Lymoges, Salut en notre Seigneur. De la partie des Bourgeoys de Nantes, et des marchans de sur la mer et de sur Loyre, fréquantans nostre cité de Nantes, o pluseurs et divers marchandies, Nous a esté exposé... » C'est un accord passé, en novembre 1331, entre le duc Jean III et les bourgeois et marchands, au sujet des droits perçus par la Prévoté de Nantes sur les marchandises importées ou exportées. En 1564, la Mairie fut régulièrement constituée pour permettre aux habitants d'établir des juges consuls, c'est-à-dire un Tribunal de commerce, dont ils ne pouvaient plus se passer. Ainsi, cette longue succession de siècles nous présente l'industrie maritime et commerciale comme le principal mobile des grands actes et du développement de la municipalité.

Cette date de 1331 nous reporte à la veille de la guerre de succession qui déchira la Bretagne pendant vingt-huit ans. Nantes, tour à tour aux mains de Montfort et de Charles de Blois, reçut des deux compétiteurs des preuves multiples de sympathie. Après la victoire d'Auray, gagnée, en 1364, par Jean IV, celui-ci garda aux Nantais une profonde rancune de leurs préférences pour son adversaire, dont il fit détruire ou considérer comme nuls les mandements, que le hasard seul permet de retrouver aujourd'hui, à l'état de copie ou vidimus, dans les archives particulières.

I

## CARTULAIRES DES PRIVILÈGES DE LA VILLE DE NANTES.

Le compte du miseur Mahé Aloff, signé le 21 février 1459 (1460 N. S.), nous apprend que :

a esté ordonné par mondit seigneur (Guillaume Chauvin, chancelier de Bretagne), que les

« lectres contractz et autres ensaignemens de ladite ville, et qui peuent servir au bien d'icelle

« et des habitans en icelle, en perpetuel, seront retirez des lieux ou ils pourront estre trouuées,

« pour ce que pluseurs d'icelles lectres ont esté prinses et tirées hors des coffres de ladite ville,

» pour servir en aulcunes manieres, quand mestier estoit, qui n ont pas esté rapportées esdiz

« coffres. Et quant a ce faire, et y vacquer, ont esté, par mesdits seigneurs commis, maistres

« Jehan Blanchet et Jehan Préseau, ung clerc appellé en leur compaignie. Et icelles retirées

« auecques les aultres, estans esdiz coffres de ladite ville, seront enrégistrées en ung liure de

« parchemin, ouquel seront incorporées de mot à mot, autantiques, et passées en l endroit de

« chacune lettre et contract. Et ce fait les remectront ausdits coffres auecques ledit liure... »

Telle est la première mention de l'important cartulaire que la Société des Bibliophiles

Pour cela il est indispensable de recourir au procès-verbal fait en 1603, par M. Duplessis. Cette pièce, non seulement contient une description exacte du Cartulaire des privilèges de la ville de Nantes, mais elle fait connaître aussi, par une analyse assez explicite, les principaux mandements transcrits sur ses pages. Nous la reproduisons donc en entier malgré sa longueur, en l'accompagnant d'annotations destinées à faire ressortir ses mentions, et les divergences avec la copie manuscrite faisant partie des Archives Départementales de la Loire-Inférieure, sous la cote E: 158.

Bretons se propose de publier, et dont nous allons essayer de raconter l'histoire et la perte.

INTRODUCTION

Procès-verbal faict par Monsieur Duplessis, conseiller en la Cour et commissaire, pour vérifier les privileges des habitans de Nantes, sur les anciens actes et tiltres qui sont aux Archives de la Maison de Ville.

RANÇOIS DUPLESSIS, conseiller du Roi en sa Court de Parlement, commissaire en cette partie, scavoir faisons, que ce jour quinzieme de juillet mil six cens trois, Nous, estans en notre logis en la ville de Nantes, es présance de Monsieur Toublanc, advocat général en ladite Cour, sont representés Monsieur du Breil le Lou, conseiller du Roi, maistre des Comptes, maire des nobles bourgeois manans et habitans de la ville de Nantes, et maistre Louis Michel, advocat en la Cour, et procureur syndic desdits bourgeois manans et habitans : lesquels nous ont dit y avoir deux arrêts donnés en la Cour de Parlement de ce pays, des huictieme jour de septembre mil six cens un, et deuxieme jour de janvier mil six cens deux, sur la verification, par eux requise, des lettres patentes du Roi, concernant leurs privilèges, à eux accordés tant par les Rois que par les ducs et duchesses de Bretagne. Par lesquels arrêts, il est expressément porté qu'il seroit fait extraits des actes, lettres, tiltres et enseignemens concernants les articles desdits privilèges, et informé sommairement de la jouissance et usance d'iceux par le premier des conseillers de ladite Cour, trouvé sur les lieux, Monsieur le procureur général du Roi, ou son substitud, appellé : Nous réquerant procéder à l'exécution desdits arrêts, veu même la présence dudit sieur advocat général, ce que leur avons accordé, et prins d'office pour notre adjoint, maistre François Billy, greffier d'office de cette ville de Nantes, duquel avons prins le serment, en la forme accoustumée, de bien et fidellement se porter à l'exécution de notre dite commission.

Ce fait, avons fait lecture des dits arrêts en la présence desdits maire et procureursyndic de ladite ville, ensemble de l'extrait de leurs dits privilèges, datté du vingt troisieme
jour d'Avril mil cinq cens quatre vingt dix huit, signé: Bodin greffier, et de l'arrêt de la
Cour contenant la vérification desdits privilèges, ledit arrêt datté du vingt deuxieme
avril mil cinq cens soixante quinze. Suivant lesquels arrêts desdits dix huitième septembre
mil six cens un, et deuxieme janvier mil six cens deux, et ce réquerant ledit advocat général,
avons enjoint audit procureur syndic de nous représenter tous et chacuns les actes, lettres,
tiltres et enseignemens dont ils se veulent aider; ensemble nous administrer témoings pour
la vérification de la jouissance et usance desdits privilèges, et de jour et dheure en
autre pour être procédé a l'exécution de notre dite commission ainsi qu'il appartiendra.
Et sur la remontrance faite par ledit procureur syndic que toutes les lettres tiltres et

VIII INTRODUCTION

enseignemens, concernants lesdits privilèges, sont es archives de ladite Maison de Ville, nous a requis nous transporter en la dite maison de ville, pour la représentation d'iceux, et procéder aux extraits d'iceux comme il appartiendra; ce que lui avons octroyé, et assignation donnée à demain huict heures du matin.

Et le lendemain seizieme jour desdits mois et an, continuant l'exécution de notre dite commission, nous serions transporté, avec ledit greffier, notre adjoint, en la Maison commune de ladite ville, à l'heure de huict heures du matin, auquel lieu se seroit présenté ledit procureur syndic desdits maire et eschevins, lequel nous auroit présenté un viel livre et papier couvert de cuir sur aise de bois, avec des fermetures de cuivre, armoyé au premier feuillet, auquel verso est un écusson contenant le portrait des armoiries de ladite ville, portant : de gueules à un navire d'or, et à la tête d argent cinq hermines de sable ; et au bas d'icelui, un petit écusson de gueules à trois molettes d'argent?. Ledit papier contenant six vingt sept feuillets (127), tant écrits que non écrits, sur veslin; et les feuillets ecrits contés, avons trouvé se monter au nombre de cent vingt cinq feuillets3. Auquel livre ledit procureur syndic nous a remontré etre et avoir été cy devant enrégistrées la plupart des chartres, enseignemens et privilèges de ladite ville, sur la requisition qui en auroit eté faite à la requeste de feu maistre Antoine du Tertre, procureur des nobles bourgeois manans et habitans de ladite ville, ainsi qu'il se voit au titre dudit livre, commencant au second feuillet par ces mots : « En cest liure sont redigez les contenuz es lectres chartres « et autres enseignemens faisans mencion des franchises libertez et privileges octroyez aux « bourgeois et habitans de la ville de Nantes, et qui touchent le bien d'icelle, auecques

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tels sont, dans leur simplicité primitive, les termes héraldiques des armes de Nantes, ainsi blasonnées de nos jours, à la suite de diverses modifications: de gueules au navire d'or (et par navire, il faut entendre une caravelle), aux voiles d'argent semées d'hermines, voguant sur une mer de sinople; au chef d'argent chargé de cinq mouchetures de sable. Protestons, encore une fois, contre le type si mal choisi, et dénué de toute idée artistique, transformant la nef élégante en un bachot informe, gratifié, par surcroît de mauvais goût, de voiles tournées vers l'arrière.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est fâcheux que l'auteur du procès-verbal n'ait pas cru devoir donner la description des armoiries peintes sur le recto. Tant qu'à ce petit écusson, nous croyons pouvoir, sans cependant rien affirmer, l'attribuer à Antoine du Tertre, procureur des bourgeois de 1514 à 1523, année où il mourut en charge, et fit transcrire le cartulaire.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ces cent vingt-cinq feuillets écrits par divers copistes n'en laissaient donc que deux de blancs. Or le cartulaire des Archives départementales n'en renferme que 97 écrits. Avant le trop modeste cartonnage qui le recouvre aujourd'hui, nous nous souvenons parfaitement avoir vu un dernier feuillet chiffré cxinj, sur lequel un scribe, mais non pas celui auquel était due la copie, avait tracé un distique latin, dont ces mots seuls sont restés dans notre mémoire :

<sup>«</sup> Deficiente Anna lugete... »

INTRODUCTION

« des coustumes poyaiges et acquitz deuz et appartenans tant au duc nostre souverain

- « seigneur, comme a Reverend Pere en Dieu l'evesque de Nantes, et a pluseurs autres
- « seigneurs et parties, qui ont acoustume a prandre et leuer devoirs en ladite ville,
- " forsbourgs d'icelle et port de Nantes; ainsi que par les temps desdites lectres et ensei-
- « gnemens pourra clerement estre veu. Quelles teneurs ont été commandées de la Court de
- « Nantes, les généraulx plectz d'icelle tenans, passer et auctenticquer des mains et passe-
- « mens de deux Notaires, affin de ualoir et porter plaine foy perdurablement. Et fut ce
- « commandement donné ausdiz plez, tenus par honnorable et saige maistre Pierres de
- « l'ospital, en celui temps senneschal dudit lieu de Nantes et de Rennes, juge universel ou duché
- " de Bretaigne, le lundi apres la Toussaincts, l'an de grace mil quatre cents trente et ung.
- « Et au dernier feuillet écrit, sont contenues les lettres du roi Charles, du dixieme jour
- « d avril, l an de grace mil cinq cens soixante quatre; signées : par le Roy en son Conseil,
- " Morin 1. "

Duquel livre, ledit procureur a dit qu'il entend s'aider pour la verification desdits previllèges, parce que les vidimus qui en ont été faits audit livre, ont été deubment collationnés par notaires royaux de la seneschaussée de Nantes, ainsi qu'il se justifiera par les extraits qu'il requiert en être faits; d'autant que quand on a besoin de faire extraicts desdites chartres, lettres et previllèges on a recours audit papier. De laquelle exhibicion et représentation dudit livre nous avons décerné acte audit procureur syndic, pour y avoir égard en l'exécution de notre commission, ainsi qu'il appartiendra.

<sup>1</sup> C'est bien, effectivement, moins le dernier alinéa, le préambule du cartulaire des Archives départementales. Toutefois, cela prouve que le manuscrit décrit par Duplessis, était le troisième en date, les deux premiers ayant été déjà perdus ou dérobés, comme celui-ci devait l'être à son tour.

En effet, il ressort clairement de ce texte, qu'un premier cartulaire fut commencé en 1431, par ordre de Pierre de l'Hopital.

L'extrait du compte du miseur Mahé Aloff, cité plus haut, nous apprend : « ... que pluseurs lectres ont esté prinses et tirées des coffres de la Ville... qui n ont pas esté rapportées... » Il prescrit qu'aussitôt retrouvées, elles seront enregistrées « en ung liure de parchemin; » preuve que le manuscrit original était luimème au nombre des titres « prins et tirés hors des coffres » par une main peu soigneuse qui l'avait égaré, ou peut-être clandestinement passé à un bibliophile ou à un amateur, car il y en avait déjà au XVe siècle.

Le livre exécuté sur la réquisition et la requeste d'Antoine du Tertre, et dont nous donnons la description, fut donc bien le troisième.

Il est assez étrange que, par une fatalité inexplicable, aucune de ces trois copies ne soit parvenue jusqu'à nous. La copie des Archives départementales, de la même main depuis le premier feuillet jusqu'au dernier, ne présente pas les caractères se rapportant à l'un ou à l'autre de ces trois volumes, les vidimus n'ayant pas été collationnés par des notaires royaux. Puis le dernier mandement, celui de 1498, donne la date approximative, à quelques années près, de son exécution.

Et en procédant par nous à la vérification du premier article des previllèges anciens de ladite ville, de la confirmation desquels est question, contenant que par lettres patentes du feu duc Jean de Bretagne, de l'an mil quatre cens sept, fut accordé et octroyé ausdits habitans d avoir et tenir une foire par chacun an, et durant l'espace de quinze jours, exemption de tous devoirs d'entrée, fors et excepté les blés et vins d'amont, et sel venant d aval, et aussi les marchandises vendues qui sont tirées et emmenées hors de ladite ville et port de Nantes, acheptées durant ladite foire, et les devoirs ancienc que lesdits prédecesseurs se seroient reservés à la manière accoustumée, et semblablement les amandes, profits et aventures des cas et forfaictures echeues durant ladite foire.

Nous a, ledit procureur syndic, dit, qu'au feuillet vingt et vingt un dudit livre, sont insérées les lettres de Jean, duc de Bretagne, dattées le second jour du mois de décembre, l'an de grâce mil quatre cens sept, faisant mention de partie desdits previlleges, et entre autres des previlleges de la foire franche. Veu l'enrégistrature desquelles lettres, ledit sieur advocat général a remontré que pour la validité desdits extraits, il seroit de besoing de voir les originaux desdites lettres patentes, pour certifier la Cour de la verité du contenu en icelles; au moyen de quoi a requis que lesdits originaux soient représentés par devant nous, si aucuns y a. Ce que nous avons ordonné. Obeissant à laquelle ordonnance, ledit procureur syndic, en la présence de noble homme maistre Michel Juchaud, conseiller du Roi, auditeur et sécretaire en sa Chambre des Comptes, sous-maire de ladite ville, nous a représenté l'original desdites lettres du duc Jean, comte de Montfort et de Richemont, ci-dessus dattées, esquelles y a articles faisant mention du previllege de ladite foire franche, contenant ces mots: « Voulons que tous et chacuns les marchans et marchandises « venans et affluans dehors notre duché, tant par eau que par terre, excepté des blés et vins « venans d'amont et sel d aval, soient quittes de nos devoirs d entrées, et de tous nouveaux « impots, sans aucune chose payer, excepté les devoirs anciens et nos devoirs d'issue 1 ».

Et pour plus ample vérification du contenu audit premier article des previlleges de ladite foire, nous a ledit procureur syndic représenté autres lettres patentes du roi Charles VIII, insérées et registrées audit livre, folio LXII, contenant jusqu'au feuillet LXIII, recto, du mois de mars mil quatre cens quatre vingt dix²; contenant que le Roi leur permet d avoir une foire, par chacun an, durant l'espace de quinze jours, commençant le premier lundi de fevrier, au lieu ou sont a présent les halles de ladite ville; lequel octroi le Roi leur faisoit,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Au cartulaire des Archives départementales, cette pièce occupe les folios 32 à 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au cartulaire des Archives départementales, cette pièce occupe les folios 92, 93 et 94 recto.

INTRODUCTION

selon qu'ils remontroient au narré desdites lettres. Desquelles lettres l'original nous a été en l'endroit représenté par ledit procureur syndic, publiées et enregistrées: Parisiis in Parlemento, prima die Julii, millesimo cccc nonagesimo primo; signé: Chastellier, contentor, et au-dessous: Desmoulins. Et encore au-dessous: similiter lecta publicata et registrata in camera computorum domini nostri Regis, Parisiis die prima mensis Julii, anno prelibato, et pro gau-dendo de privillegiis ac franchisiis, de quibus supra, prout rite et juste hactenus usi sunt; signé le Blanc, » et scellées a lacs de soye et cire verde, lequel extrait collationné, avons ordonné estre mis au cahier desdits extraits.

Et d'autant qu'il y a plusieurs droits, appartenants au Roi, qui se levent tant en la foire que hors d'icelle, par les ressorts de la prevoté et autres, a requis, ledit sieur advocat général, qu'il soit fait extrait du contenu desdits droits, ainsi qu'il est rapporté audit livre, folios V verso, six sept et huit, finissant audit folio huit; auquel cinquieme feuillet sont écrits ces mots: « Ce sont les coustumes Monseigneur le duc de Bretaigne, de la « provosté de Nantes, quictes es chalans. Premier en chascun chalan, etc. » Et a la fin dudit huictième feuillet est ecrit : « La coustume du pont Loire. De chacune somme de « poisson deux deniers. » Et en la derniere ligne dudit article est ecrit : « De chacune » beste passant au pont quatre deniers. » Dont nous avons ordonné extrait être fait, et rapporté audit cahier, pour la conservation des droits du Roi.

Outre lesquels extraits, ledit procureur syndic a dit vouloir informer de la jouissance possession et previlleges de ladite foire ce qu'avons fait.

## SECOND PRIVILEGE POUR LES PLAIDZ.

Et pour la vérification du second article contenu en l'extrait desdits previlleges, concernant la Menée de la Ville, qui se fait aux délivrances des plaids généraux tenus par le seneschal de Nantes, nous a, ledit procureur syndic, declaré employer pour vérification dicelui les lettres patentes de Francois, duc de Bretagne, de la concession desdits previlleges, en date du treizieme jour de décembre mil quatre cens septante et un, signées: Francoys, et sur le reply: de son commandement, Raboceau. Par lesquelles avons vu qu'il est expressément porté que ledit duc auroit donné previllege audits habitans de la délivrance aux plaidz generaux de leurs causes de fief et provosté, et de leurs personnes en deffenses, et incontinant après l'expédition des causes de la Menée du Sieur de Rais; sans que, à la delivrance desdites causes, il se puisse faire aucune interruption: dont nous avons

ordonné qu'extrait sera fait, collationné a l'original, pour être mis et employé au cahier desdits extraits. Et a encore employé, ledit procureur-syndic, les mêmes lettres patentes du roi Charles huictième, mentionnées et cottées ci-dessus. De la jouissance de laquelle Menée, il prétend suffisamment informer par les extraits des papiers du greffe, et par temoins ainsi qu'il verra. Et ce requerant ledit Sieur advocat général, avons enjoinct audit Billy, notre adjoinct, nous faire représenter les papiers du Greffe d'office, pour voir l'ordre de ladite Menée de la ville. Obeissant à laquelle ordonnance, il nous a fait representer six papiers, le premier desquels, couvert de bazanne, commencé le vingt deuxieme jour de may mil cinq cens cinquante, et finit le vingt et unieme fevrier audit an, (c'est-à-dire 21 février 1551, N. S.), auquel avons vu la tenue des Plaidz généraux avoir commencé le quatrieme jour d'aoust audit an mil cinq cens cinquante, et le même jour la Menée de Vioreau; a aussi été appellée, le cinquième jour dudit mois, la Menée de la Rochebernard; le jeudi septieme, la Menée du bailliage d'Outre-Loire; le vendredi, celle de Couëron; le samedi, celle de Rais, et le lundi ensuivant la Menée de la ville. Lequel ordre a été suivi, au même papier, par la tenue des Plaidz généraux y rapportés. Par le second papier, commencant le quinzieme janvier mil cinq cens quatre vingt trois, finissant le treizieme jour d'aoust quatre vingt cinq, contenant environ six ou sept mains de grand papier, avons vu qu'au dit an, mil cinq cens quatre vingt trois, le dernier jour de fevrier, les Plaidz généraux commencèrent, tenus pardevant le président séneschal de Nantes, ausquels Plaidz généraux est premièrement appellée la Menée de Vioreau; et après celle de la Rochebernard, d'Outre-Loire, bailliage de Couëron, la Menée de Rais, et apres celle de la ville qui se demanda par le syndic des bourgeois de la ville, le samedi, cinquieme jour de mars, audit an quatre vingt trois. Quel ordre desdites Menées, par le même livre avons vu avoir été gardé à la tenue des autres Plaids généraux, qui se tiennent quatre fois l'an, rapportés audit papier. Et par le troisième, commençant le trentieme jour d'aoust mil cinq cens quatre vingt cinq, et finissant le cinquieme décembre quatre vingt six, avons vu la tenue des Plaidz généraux commencée le lundi vingt huitieme jour de novembre quatre vingt cinq; auquel même jour fut la Menée de Vioreau, appellée la première, et ensuivant celle de la Rochebernard, d'Outre-Loire, bailliage de Couëron, la Menée de Rais, et en après celle de la ville, qui fut appellée le samedi vingt troisieme novembre quatre vingt cinq, demandée par Me Pierre André, lors procureur syndic desdits bourgeois. Quel ordre est pareillement des autres papiers qui nous ont été représantés, commençants le vingt septieme novembre quatre vingt sept, seizieme aoust quatre vingt treize, et dix septième may six cens deux.

Et pour le regard du troisième article, concernant le previllege octroyé ausdits habitans

INTRODUCTION XIII

de la ville et faubourgs de pouvoir acquérir fiefs nobles, et en iceulx tenir bourdiers et métayers francs et exempts de toutes tailles, etc.; nous a ledit procureur syndic dit que par lesdites lettres patentes du roi Charles huictiesme, du mois de mars mil quatre cens quatre vingt dix, il leur est octroyé faculté d'acquérir fiefs nobles, et en iceulx tenir bourdiers et metayers francs et exempts de toutes tailles et fouages; et par autres lettres patentes, confirmatives desdits previlleges, octroyées ausdits habitans par les Roys successeurs, jusques au Roi à présent régnant, vérifiées aux Cours de Parlement et Chambre des Comptes, ledit previllège leur a été accordé. Et, ayant ainsi ladite permission d'acquérir fiefs nobles, a dit ne lui être besoin de vérifier l'exemption des tailles et fouages pour les bourdiers et metayers, attendu, que, par la coustume du pais, ils sont fondés en pareille exemption, comme possesseurs de terres nobles.

Quant au quatrieme article desdits previllèges, contenant concession et pouvoir ausdits habitans, de tenir en leurs maisons mesures à bleds, aulnages de draps et toilles, d'avoir fours, moulins et coulombiers, nous a ledit procureur syndic, pour vérification dudit article, représenté une chartre de lettres patentes de François, duc de Bretagne, insérées au même livre feuillet XXIII1; par laquelle il est porté que ledit sieur duc les exempte des ventes et loddes, des acquests qui seront fait en ladite jurisdiction de la Provosté, et de destroit de four et à moulin, et avoir previllege d avoir four à leurs maisons, ou ailleurs, à leur plaisir, et semblablement avoir moulin à moudre leurs bleds, ou les faire moudre a tels moulins que bon leur semblera, et d'avoir et tenir à leurs maisons, aulnes, poys, crocs et ballances, et en user sans en payer aucun devoir; lesdites lettres dattées du seizieme jour de may mil quatre cens soixante six. Lequel previllege, ledit procureur syndic a montré être compris aux lettres patentes confirmatives desdits previlleges du roi Charles huictiesme, dudit mois de mars mil quatre cens quatre vingt dix, signées sur le reply : Primaudais, ci devant mentionnées, et en la vérificacion d'icelles faite tant en la Cour qu'en la Chambre des Comptes; offrant informer d'abondant de la due jouissance dudit previllege par tesmoins et autres moyens, s'il est de besoin. Surquoy ledit sieur advocat général a requis qu'il soit informé de ladite jouissance, ce que nous avons ordonné et fait au cahier d'enquête séparé du présent procès-verbal.

Et, pour la vérification du cinquieme article desdits previlleges, contenant exemption des loddes et ventes concédée ausdits habitans, des héritages estans dans l'enclos de la ville et fief de la Provosté, appellé le gentil fief du duc, nous a, ledit procureur syndic, dit que,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au cartulaire des Archives départementales ce mandement est au fo 37.

XIV INTRODUCTION

par plusieurs lettres patentes des ducs, ladite exemption leur en auroit été octroyée; et que par lettres patentes du duc François, de l'an mil quatre cens soixante et six, et enregistrées au vingt quatrieme feuillet dudit livre, ci dessus, il en est fait mention. Desquelles lettres ayant fait lecture, avons vu que par icelles il est porté que, par composition faite entre les prédécesseurs ducs et princes de Bretagne d'une part, et les bourgeois et habitans de la ville de Nantes, d'autre, il est expressément porté que, pour lesdits habitans être en perpétuité exemps desdites ventes et loddes, ensemble jouir d'autres previlleges mentionnés esdites lettres, il y auroit eu composition de payement de certaine somme de deniers, à sa requête; de laquelle il restoit encore lors la somme de cinquante quatre livres, trois sols, quatre deniers de rente, laquelle somme il permettoit esgailler sur lesdits habitans, le fort portant le foible; qui demonstre et vérifie évidemment qu'ils sont fort bien fondés en ladite exemption de loddes et ventes. Et laquelle exemption, il nous a montré estre vérifiée par lesdites lettres ci-dessus mentionnées, par lesquelles il est expressément porté lesdits habitans être exempts desdits loddes et ventes, et jouir des autres previlleges y mentionnées, moyennant la composition de deux cens cinquante livres de rente, payables à la Toussaints, dont il auroit été fait assiette de neuf vingt quinze livres, seize sols huit deniers, sur les sécheries de Saint Mahé, et la somme de cinquante quatre livres, restant, auroit été esgaillée sur lesdits habitans, sur les maisons de ladite ville, comme est porté par lesdites lettres.

Et, pour le regard du chef concernant l'appropriement tous les jours de lundi aux plaidz de ladite Provosté, nous a dit que ledit previllege se vérifie par les registres du greffe de la Provosté, occasion que ledit sieur advocat général a requis que les anciens papiers de la Provosté soient représentés, et qu'il soit informé de ladite exemption des ventes et loddes, ce que nous avons ordonné. Et, suivant ladite ordonnance, Maistre Louis Callo, greffier de ladite Provosté, nous a représenté cinq papiers du greffe; le premier desquels, couvert de bazanne, commence le quatorzieme jour de décembre, mil cinq cens soixante deux, en l'intitulé duquel sont rapportés ces mots: « Plaidz et Provosté d'heri-« taiges de Nantes, tenus par Monsieur le Provost d'icelle, ledit lundy quatorzieme « décembre, le procureur du Roy présent. » Ledit papier contenant environ de six mains de grand papier, auquel, tous les lundis subséquans sont rapportées pareilles expéditions jusques au vingt septieme mars mil cinq cens soixante et trois. Le second papier commencant le mercredi second jour de mars mil cinq cens quatre vingt, et finissant le dernier jour de may quatre vingt un, relié et couvert de bazanne, contenant six ou sept mains de grand papier. Au premier lundy duquel mois de mars sont rapportées les causes de ladite Provosté, qui furent expédiées ledit jour, et y a écrit au commencement desdites causes : « Plaidz

INTRODUCTION XV

« de la Provosté d'heritaiges tenuz par Monsieur le lieutenant le lundy septieme jour de « mars mil cinq cens quatre vingt, et ainsy des autres jours de lundy subséquens. » Le troisieme papier commencant le mercredy dixieme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt six, auquel jour de lundy quinzieme jour dudit mois de décembre, sont rapportées les causes de ladite Provosté plaidées ledit jour; et est porté en la superscription: « Pledz de la Provosté d'heritaiges tenuz par Monsieur le Provost, le lundy « quinzieme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt six, ainsy des autres jours de « lundy subséquant, jusques au dixneufiesme juign mil cinq cens quatre vingt sept. » Et le quatrieme [papier] est du treizieme janvier mil cinq cens quatre vingt quinze; auquel, au feuillet cinquieme, sont rapportées les causes plaidées le lundy seizieme janvier mil cinq cens quatre vingt quinze; et est porté en la superscription : « Plaidz de la Provosté de « Nantes, tenuz par Monsieur le Provost, ledit lundy saizeiesme jour, et continué jusqu'au " quinzieme octobre mil cinq cens quatre vingt quinze. " Le cinquieme est du jeudy trentieme aoust mil six cens un; auquel, au premier lundy d'apres les induces, qui est le cinquieme novembre mil six cens un, sont rapportées les causes desdits approprimans qui furent plaidées ledit jour ; et est écrit en la superscription : « Plaidz de la Cour de la « Provosté de Nantes, tenuz par Monsieur le Provost, le lundy cinquiesme novembre mil a six cens ung, et ainsy consécutivement jusques au vingt-quatrieme juillet mil six cens « deux. »

Et pour le regard du sixieme article, concernant les previlleges de celui des habitans qui abat le papegaud de l'arc, nous a dit y avoir autres lettres dudit François, duc de Bretagne, du premier jour de may mil quatre cens quatre vingt deux, dont il nous a apparu l'original, signé Richard et scellé, insérées audit livre au quatre vingt un feuillet, recto '. Desquelles lettres nous ayant fait lecture, avons vu qu'il est rapporté par icelles, que ledit duc déclare franc, quitte et exempt, celui qui abatteroit ledit papegaud, de toutes tailles, aydes, dons, emprunts et autres subides, et même de l'impost de vingt pipes de vin de l'évesché de Nantes, pendant l'année de sa réauté. Duquel previllege ledit syndic nous a dit que lesdits habitans avoient toujours joui et jouissent encore aujourd hui paisiblement, comme il offre vérifier par tesmoins, ce que lui avons accordé et fait, comme il est rapporté par ladite enqueste, séparée du présent procès-verbal.

Et quand au septieme, concernant le previllege ausdits habitans d'acquérir fiefs nobles, encore qu'ils soient roturiers, nous a ledit syndic representé lesdites lettres dudit Roy

<sup>1</sup> Ces lettres ne figurent pas au Cartulaire des Archives départementales.

XVI INTRODUCTION

Charles huitiesme, de l'an mil quatre cens quatre vingt dix, dont est fait mention ci dessus. Par lesquelles il y a articles exprès, que avons vu, portant que le Roy a permis ausdits habitans d'acquérir fiefs nobles, et en iceulx mettre bourdiers et metayers francs et exempts de toutes tailles, fouages et autres subcides et subventions. Et outre, nous a representé, autres lettres patentes du Roy Henry deuxieme, du seizieme janvier mil cinq cens cinquante cinq, par lesquelles avons vu qu'il est expressément porté que le Roy les a maintenus en tous leurs previlleges, et spéciallement de pouvoir acquérir tenir et posséder fiefs nobles, encore qu'ils ne soient nobles ni de noble extraction, sans qu'ils soient tenus prendre aucune lettre de provision, ni contraints d'en vuider leurs mains, ni en payer aucun droit de francs fiefs, ni nouveaux acquests ; lesdites lettres données par coppie, d'autorité de la Cour de Parlement, signées : par la Chambre, le Liex et seellées. Et outre, nous a apparu un arrest du privé Conseil du Roy, du troisieme jour de septembre mil cinq cens soixante treize, portant exemption desdits devoirs desdits francs fiefs et nouveaux acquests, avec main levée de toutes les terres qui pourraient avoir été saisies à faute de payement desdits devoirs. En conséquence duquel arrest, nous a représenté autres lettres du Roy Charles neufieme, du troisieme jour de septembre mil cinq cens soixante treize, vérifiées en la Cour de Parlement le premier jour de mars mil cinq cens soixante et quatorze, et plusieurs autres sentences et jugements donnés en exécution desdites lettres, avec les arrests de vérification desdites lettres en la Chambre des Comptes, l'unzeiesme jour de may mil cinq cens soixante et quatorze.

En tant que touche le huitieme article, concernant l'exemption ausdits habitans de payer fouages des terres roturières qu'ils possédent, trois lieues à l'entour de ladite ville et fauxbourgs, nous a, ledit procureur syndic dit, ledit previllege estre général pour tous les habitans des bonnes villes et royaume de France, et particulièrement de cette province, et que lesdits habitans sont en bonne possession et jouissance dudit previllege, et qu'il y a plusieurs sentences et jugemens donnés au profit desdits habitans. Et, entre autres, nous a apparu dix sentences, données au profit de quelques particuliers habitans de cette dite ville, portans décharge du payement desdits fouages: lesdites sentences datées des septième aoust mil cinq cens soixante cinq, vingt cinquieme mars mil cinq cens soixante huit, vingt unieme mars mil cinq cens soixante six, quatrieme février mil cinq cens soixante neuf, dix septieme juillet mil cinq cens septante sept, unzieme aoust mil cinq cens septante un, cinquieme septembre mil cinq cens septante six, vingt deuxieme aoust mil cinq cens septante neuf, vingt neuvieme may mil cinq cens quatre vingt quinze, treizieme aoust mil cinq cens quatre vingt seize, septieme février mil six cens deux. Et outre, nous a apparu un arrest de la Cour de

INTRODUCTION XVI

Parlement de ce pais, du quinzieme septembre mil cinq cens cinquante trois, donné au profit d'un habitant de la ville de Rennes, contre les habitans de la paroisse de Chaune, lesquels arrests et sentences il a dit vouloir produire, ce que lui avons permis faire.

Pour le neufiesme article, concernant le previllege d'exemption desdits habitans demourans en l'enclos de la ville et forsbourgs, et autres qui y voudroint venir demourer, de payer fouages et subcides et autres subventions quelxconques, nous a ledit syndic apparu lettres patentes du duc Jean de Bretaigne, du second jour de decembre mil quatre cens sept, insérées audit livre au XX et XXIº feuillet, par lesquelles, entre autres choses est rapporté, que ledit duc veut que les demourans et habitans dans l'enclos de ladite ville, tant seulement, soient francs et exempts des fouages pour le temps advenir. Et au mesme livre, au feuillet LXIX verso, sont raportées autres lettres du Roy Francoys, du trezieme fevrier mil cinq cens saize, par lesquelles entre autres choses est rapporté, que ledit Roy déclare tous les demourans, ou qui voudront demourer au corps de ladite ville et forsbours de Nantes, francs, quittes et exempts de toutes tailles, fouages, subcides et autres subventions. Duquel previllege il a dit estre en possession de jouyr, comme font tous les autres habitans des villes royalles de ce royaume, et sans aucune difficulté '.

Pour le regard du dixieme concernant le previllege desdits habitans de nêtre traitez par devant autres juges que les juges ordinaires de ladite ville, ledit syndic nous a dit le verifier par lettres de Jean, duc de Bretagne, du dix neusième jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens vingt, rapportées audit livre cy dessus mentionné, folio XII au commencement d'icelui; par lesquelles il est rapporté que : « ledit duc a voullu et octroyé que « doresnavant ses hommes et subgectz ne soint traittez hors les cours jurisdictions et « barres ordinaires dont ils sont subgectz au temps de l'adiournement, et dont la cognois- « sance des cas appartiendra ausdits juges ordinaires. » Quel previllege, ledit syndic a dit estre général pour tout le duché de Bretagne; et duquel previllege il nous a mesmes apparu clause particulière contenue aux lettres patentes du roi Charles huictiesme cy dessus datées, et par plusieurs autres lettres qui sont sous le contre seel; et a dit outre, qu'il y a eu plusieurs arrests et jugemens consirmatifs dudit previllege.

Et ce fait, pour ce qu'il étoit nuit, nous sommes retirés.

Et le lendemain dix septieme dudit mois, nous, commissaires susdits, sommes retournés en ladite maison de ville, à l'heure de sept heures du matin, pour continuer la confection desdits extraits; et avons commencé à l'unzieme article, ou etions demeurés, concernant le

Cet article, qui figure dans l'édition de 1696 à la page 50, est omis dans l'édition de 1730 et 1734.

XVIII INTRODUCTION

droit de bourgeoisie accordé ausdits habitans, portant « deffances aux estrangers non « naturalisez, et autres qui ne seront natifs ou habitans en ladite ville, par l'espace de « dix ans, de jouir et user desdits previlleges. » Ledit procureur syndic nous a dit, ledit previllege etre fondé en la disposition de droit commun, conforme aux autres previlleges des bonnes villes de ce royaume; et partant, qu'il n'est besoin d'autre information, ni d'autre extrait, dont nous lui avons décerné acte.

Et en tant que touche le douzieme article, concernant « l'establissement et ellection de « gaugeurs de vins et mesureur de fusts, qui appartient aux bourgeoys de ladité Ville, » ledit procureur syndic nous a dit ce previllege être fort ancien, et être rapporté es lettres dudit Jean, duc de Bretagne, du mois de décembre mil quatre cens sept, desquelles est fait ci dessus mention, et qui sont régistrées audit livre feuillet vingt et vingt et un, auquel sont rapportés les mots : « Que ledit duc ordonne que appellez les plus notables bourgeois, gens « d'église et autres nobles du pais, jusques au nombre de dix ou douze, desquels l'alloué de « Nantes seroit l'ung, ils puissent mettre, instituer et ordonner gens scavans et cognois- « sans pour gauger et mesurer tous fusts et vaisseaux de vin selon l'usement du pais. « Lesquels gaugeurs feront le serment, par devant lesdits bourgeois et habitans, ou l'un « d'eulx, et auront sallaire raisonnable de leur charge; » offrant ledit procureur syndic informer de la jouissance et possession dudit droit.

Quant au treizieme article, concernant le previllege desdits habitans « de nommer et « establir des portiers a chacune porte de la ville, » ledit procureur syndic nous a dit, lesdits habitans estre fondés audit droit, par lettre dudit Jean, duc de Bretagne, du dix huitieme février mil IIIIc XXIIII, dont est fait mention ci dessus, et qui sont registrées audit livre feuillet quinze et saize; esquelles, par mots expres, ledit duc ordonne que: « son cappitaine du chasteau, o l'advisement des gens d'église, bourgeois et habitans de « ladite ville, pourvoiront à la garde desdites portes de gens suffisans, sans avoir esgard a « aucune donnoison qu'il eust faict et pourroit faire desdits offices. » Et encore nous a ledit procureur syndic dit ledit previllege se vérifier par autres lettres plus anciennes dudit Jean, duc de Bretagne, du vingt unieme jour de fevrier l'an mil quatre cens dix, signées et scellées, dont il nous a apparu l'original signé : Guyon de la Fosse, et seellées ; lesquelles sont rapportées audit livre feuillets IIIIxx VIII, IX et X, ou est rapporté par mots expres que : « doresnavant par l'advisement dudit cappitaine, lesdits bourgeois appellez pour « avoir advis et conseil, ledit cappitaine peut mettre et ordonner gens habiles et suffisans a \* servir et garder les portes, et leur ordonner sallaire raisonnable. » Et par autre ancien livre du greffe desdits bourgeois, commencant le vingt troisième jour de may, l'an mil INTRODUCTION

quatre cens soixante cinq, en ces mots: «Par les grandz gens sages, estans au conseil, a esté « délibéré et advisé que doresnavant, pour la seureté et garde de ceste dicte ville, y aura « quatorze hommes d'eglise et quatorze de la ville qui visiteront chacune nuict les portes de « la ville, etc.; » et, au dernier feuillet d icelui, écrit du quatrieme jour d'aoust mil quatre cens quatre vingt huit, est rapporté au conseil de la ville de Nantes, après le décès de Jean Guynet, portier du Port Briand Maillard de cette ville : « Par l'advis et delibe- « racion des nobles bourgeois, manans et habitans, et en la présence du lieutenant et de « très haut et puissant prince, Monseigneur d'Orange, en adhérant aux mandemens « impartis par le duc, a esté, Pierre Hurel, institué portier de ladite porte, parce qu'il a « juré s'y porter fidellement. » Et est rapporté que ladite institution a été faite « neans- « moins que le duc, par son mandement, en eust institué ung autre, et lequel mandement « auroit esté apparu par les habitans institué et commis par le duc, reffusé. » Quels actes ledit syndic nous a dit être suffisants pour la vérification de leurs previlleges, dont ils ont joui de tout temps immémorial ¹.

Et au regard du quatorzieme article, concernant « la permission de tirer de l'arbalestre « et harquebouse ou papegaud, » ledit procureur syndic nous a dit avoir lettres, qu'il nous a apparues, de Francois I<sup>er</sup> du nom, roi de France, père et légitime administrateur de Henry dauphin, duc de Bretagne, signées le Breton, et scellées, en date du mois de Juin mil cinq cens trente cinq, vérifiées au Parlement, lors tenant à Nantes, le vingt septieme octobre mil cinq cens quarante quatre, et qui sont insérées audit livre au feuillet quatre vingt dix neuf, esquelles y est rapporté « que ceux des habitans qui abbattront le papegaud « mis en l'air, tant de l'arquebouse que de l'arbalestre, demoureront francs et quittes, « durant l'année qu'ils auront abbattu ledit papegaud, de tous debvoirs d'imposts, billots ou « appetissement deubs pour cinquante tonneaux de vin, des creuz d'Anjou, d'Orléans, « Gascongne, et autres quelconques ils soient, qu'ils vendront ou feront vendre par mynu et « détail durant ladite année. » Lesquelles lettres il nous a apparu avoir été vérifiées en la Chambre des Comptes, le quinzieme décembre mil cinq cens trente cinq. Et lequel previllege, avec tous les autres, a été même vérifié par arrest de la Cour, ci dessus daté, en l'an mil

Comment se fait-il que la série si intéressante de ces « livres du greffe des bourgeois », dont celui décrit ici n'était certainement pas le plus ancien, ait disparu tout entière ?... Les Archives municipales possèdent bien un certain nombre de procès-verbaux des séances du Conseil des bourgeois, des XV° et XVI° siècles ; mais le plus ancien Registre des Délibérations ne date que de 1555, c'est-à-dire, un siècle après celui de 1465 à 1488. Il y a donc existé, antérieurement aux registres de la Mairie, une suite de registres embrassant l'administration des procureurs syndics, c'est-à-dire, une période de plus d'un siècle, 1443-1564.

cinq cens soixante et quinze. Et duquel previllege, lesdits habitans sont en bonne possession, et en offre ledit procureur informer, ce que nous avons fait par ladite enquête.

Pour le quinzieme, concernant « l'élection desdits maire et eschevins, » nous a apparu l'edit d'érection et etablissement desdits Maire et Eschevins daté du mois de janvier, l'an de grace mil cinq cens cinquante neuf, signé Robertet, et scellé; et au dos duquel est l'arrest de vérification desdites lettres, fait au Parlement, le dernier jour d'avril mil cinq cens soixante, signé Dubois. Pour la vérification de laquelle possession et usance nous a, ledit procureur, representé les papiers de l'exercice de leurdite mairie, depuis l'etablissement d icelle jusques à présent; par lesquels nous avons vu que l'exercice se continue de jour en jour.

Et au regard du seizieme et dernier desdits articles, concernant « l'establissement des « Consultz et de leur jurisdiction, » ledit procureur syndic nous a représenté lettres patentes du feu Roi Charles, du mois d'avril mil cinq cens soixante quatre, signées : par le Roy en son Conseil, Morin, et scellées de cire verte, vérifiées en la Cour le dixieme octobre dudit an mil cinq cens soixante quatre; ausquelles sont attachés soubs contrescel, l'ordonnance et réglemens, fait par le Roy, sur l'ordre de justice des marchands pour la ville de Paris, du mois de novembre mil cinq cens soixante trois, que ledit seigneur Roy veut avoir lieu en la ville de Nantes. Laquelle jurisdiction a toujours été depuis exercée selon ledit édit, vérifié en ladite Cour; et ont été donnés plusieurs arrests sur les appellations interjettées des sentences des juges consuls de cette dite ville. Et pour plus grande vérification, nous a apparu quatre papiers du greffe de ladite jurisdiction, des années mil six cens un, mil six cens deux et mil six cens trois, contenant chacun d iceulx sept à huit mains de papier, de grand nombre d'expéditions de causes ordinaires qui s'expédient par devant lesdits juges. Lesquels papiers nous ont été representés par Maître Gilles Johanneau, commis de Maître Jacques Levesque, greffier, qui a dit que les autres papiers sont entre les mains des autres greffiers précédants.

Et ce fait, ledit procureur syndic nous a dit y avoir autres previlleges octroyés ausdits habitans, comme l'establissement de l'Université, droit de police et de prison, exemption d'impôts et billots, fors du droit d'appétissement, et autres qui ne sont compris auxdits articles, desquels il proteste s'aider en temps et lieu, sans que ce qui a été fait en notre présente commission lui puisse nuire ni préjudicier. Lesquels droits et exemptions il offre vérifier, par actes et témoins, nous réquerant le y recevoir, ce que nous avons différé de faire, vu que lesdits droits ne sont pas rapportés ausdits articles, et néanmoins décerné acte de ses protestations et offres.

INTRODUCTION XXI

Et étant onze heures, nous sommes retirés. Et après le diner, à heure d'une heure, retournés à notre dit logis, ou nous avons vacqué à confection de partie d'enqueste, dont avons fait cahier séparé du présent procès-verbal. Et le lendemain, dix huitieme desdits mois et an, continué ladite enqueste et confection des extraits mentionnés au présent procès-verbal.

Et le samedy dix neussieme, avons parachevé l'exécution de notre dite commission. De tout quoi, avons fait et rédigé, le même jour, notre present procès-verbal, que nous avons ordonné être délivré audit procureur syndic, pour lui servir ce qu'il appartiendra. Fait les jour et an que dessus. Ainsi signé : du Plessis, Toublanc, Billy 4.

Probablement, en raison de la couleur du cuir qui recouvrait sa reliure, le second manuscrit était désigné sous le nom de « Papier rouge, » ainsi que nous l'apprend un titre de la série EE, carton guet et garde, au bas duquel nous lisons : « Extraict du papier rouge ouquel sont le double des mandemens et previllaiges de la ville de Nantes. »

Le troisième, dont M. du Plessis nous donne une si ample description, est encore mentionné en ces termes, dans un procès verbal des 10 et 11 mai 1612, par Mathurin Guischart, sieur de Martigné, qui s'exprime ainsi : Entré dans la salle spéciale de la Mairie, en compagnie du procureur syndic, celui-ci ouvrit « une armoire qui est dans la chambre des Archives, cottée M, et d'icelle a retiré et nous represanté ung grand pappier escript sur veslin, relié en tables de boys, couvert de cuivre, fort vieil, contenant cent vingt cinq feuillets escripts, » exécuté à la demande d'Antoine du Tertre, comme le fait connaître une indication, rédigée à la suite de l'intitulé.

Cette armoire, cotée M, permet de constater que dans les deux inventaires de 1628 et 1630, conservés aux archives municipales, le manuscrit est toujours à sa place, puisqu'il ne manque rien aux pièces déposées dans ce meuble.

Mais une délibération du 1er décembre 1647, nous apprend : « qu'il a cy devant esté osté « et diverty plusieurs actes de concéquance des Archives de la Ville, et particullièrement ung « vieil papier coupvert de cuir sur esse de boys, avecq des fermetures de cuivre, armoyé au « premier feuillet verso d'ung escuson et des armoiryes de ladite ville, auquel pappier sont « incérées la plupart des Chartres et privileges d icelle, lesquels pappier et actes n'ont point « été remys 2. »

<sup>1</sup> Archives municipales, série AA, nº 16.

<sup>2</sup> Archives municipales, série BB, registre des Déliberations, nº 41, fº 151.

Des mesures furent prises, des monitoires publiés, sans aucun résultat. Le troisième manuscrit des privilèges était à jamais perdu, comme ses deux devanciers, soit par le fait d'une négligence inqualifiable, soit à la suite d'une soustraction coupable, dont l'auteur ne devait guère profiter, puisque ce volume, bien connu, ne pouvait être utilisé, ou même cité, sans donner lieu à une revendication aussi sérieuse que légitime, et peu honorable pour celui qui en eût été trouvé nanti; trop de motifs évidemment pour le sauver d'une destruction dès lors inévitable.

II

### LES ÉDITIONS DU LIVRE DES PRIVILÈGES.

Les manuscrits du livre des Privilèges de la ville de Nantes n'ont jamais été publiés en entier. Il en a été imprimé divers extraits, qui ont donné lieu à plusieurs éditions, dont quelques-unes sont introuvables et d'autres fort rares.

« Nous ignorons, dit Péhant, dans son excellent Catalogue , quand furent imprimés, pour la première fois, les Privilèges de la ville de Nantes; mais nous pouvons constater l'existence de trois éditions antérieures à celle que nous inscrivons à notre catalogue. En effet, dans l'inventaire général des titres et registres du greffe de l'Hôtel de Ville, depuis l'année 1636 jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1722, existant encore aux Archives de la Ville, on lit au verso du 9<sup>e</sup> feuillet du dixième cahier : 1<sup>e</sup> Imprimé relié des Privileges accordez aux habitans de Nantes : réimprimé en 1639; — 2<sup>e</sup> autre imprimé desdits Privileges : réimprimé en 1654; — 3<sup>e</sup> autre imprimé desdits Privileges : relié et réimprimé en 1665. »

Plus heureux que le laborieux et intelligent conservateur, nous pouvons indiquer la date de cette première édition, qui fut faite en 1630.

En effet, le registre des Délibérations municipales de cette même année 2 relate que, dans la séance du 14 mars, le procureur-syndic de la ville ayant été adverty que le nommé Mauclerc, imprymeur, demeurant en ceste ville, a imprimé puys naguères, sans ordre ni permission d'icelle, nombre de coppies des Privilèges de la ville, qu'il expose en vente, prie le Bureau de vouloir bien délibérer sur cette grave atteinte à l'autorité.

<sup>\*</sup> Catalogue méthodique de la Bibliothèque de la ville de Nantes, par Émile Péhant; t. V, p. 631, N. 51,143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archives municipales, série BB, nº 33, fº 265, verso.

INTRODUCTION XXIII

Le coupable mandé immédiatement déclara avoir imprymé jusques au nombre de deux douzaines de coppies desdits Privileges, sur une coppie qui luy auroit esté mise entre les mains, et n'en avoir aucune à présent.

Deux douzaines d'exemplaires, assurément c'était bien peu!... Et cette édition princeps, à nombre si restreint, aurait aujourd'hui une assez grande valeur pour le bibliophile qu'une heureuse chance favoriserait au point de lui faire rencontrer une de ces copies.

Le Bureau, toutefois, ne se montra pas trop sévère à l'égard du délinquant. Il se borna à lui défendre d'imprimer à l'avenir les Privilèges, sans la permission des maire et eschevins; et, dans tous les cas, à leur soumettre préallablement son travail <sup>1</sup>.

L'administratoin fit mieux. Elle se chargea elle-même du soin de surveiller la seconde édition, ainsi que nous l'apprend un passage d'un registre de la même série, dont voici le texte complet :

« Veu et represanté au Bureau le certifficat de Monsieur de la Bussonniere Baudouin, soubz-maire de Nantes, de luy signé, dabté de ce jour, par lequel il certiffye avoir en conséquance d'ordonnance verballe du Bureau, fait marché avecq maistre Sébastien Doriou, imprimeur et libraire, à la somme de soixante livres tournoiz pour imprimer les previlleges concedez par les Roys aux maire et eschevins de Nantes, avecq les arrests de verifficacion d'iceux et jugemans en consequance, et en faire cent coppyes du tout, imprimées en cent petitz livrets. Et aussy certiffye lesdits cent livrets avoir esté par ledit Doriou fournys, dont Messieurs du Corps de Ville en ont prins chacun ung; et le surplus mis en la Maison Commune de ceste dicte ville, dans ung coffre, fermé par le controlle d'icelle, pour servir quand besoin sera. De l'advis commun du Bureau, il est ordonné à M° Anthoine Nidelet, recepveur et miseur des deniers communs patrymoniaux et d'octroy de ceste ville de Nantes, de payer, sur et desdictes natures de deniers, audict Doriou, ladite somme de soixante livres tournoiz. Et rapportant par ledit miseur ledict certifficat, presante ordonnance et acquit d'icelluy Doriou de ladicte somme, elle luy sera passée et allouée en son compte par Nos Seigneurs des Comptes, quy sont suppliez d'ainsy le faire 2. »

La troisième édition serait alors celle de 1654, que nous allons décrire d'après l'unique exemplaire connu, appartenant à la Bibliothèque Nationale, où il est conservé sous la cote : L 7K, 5522.

Les registres de la paroisse de Saint-Denis nous donnent l'acte de décès de Mauclerc : « Le premier jour de décembre mil six cens trante et sept, Hylaire Mauclerc, maistre imprimeur, décéda de ceste vie, après la reception des sainctz sacremens de l'Eglize. Lequel fut le jour suivant ensépulturé en l'église des Peres Cordeliers de ceste ville de Nantes. »

<sup>2</sup> Arch. municip., série BB., registre des Délibérations, nº 39, fol. 294.

XXIV INTRODUCTION

C'est un petit in-4°, broché, de 67,2 et 8 pp., titre compris. La première page porte : Privileges / accordez / par nos roys / tres-chrestiens, / aux maire, eschevins / et Habitans de la Ville de Nantes / Verifies en Parlement et en la Chambre / des Comptes de Bretagne. / Un écusson aux armes de Nantes, entouré de la cordelière sert de cul-de-lampe. A Nantes, / chés la veuue Pierre Doriou, Imprimeur / ordinaire du Roy et de l Université. M. dc. liv.

Il contient :

- 1º Establissement de la Mairerie en la Ville de Nantes, par le roi François II; Blois, janvier 1559, p. 3-5.
- 2° Establissement de la Mairerie d'Angers, par le roi Louis XI; Paris, février 1474 P. 6-14.
- 3º Lettres confirmatives des privileges des Maire, eschevins, procureur syndic, etc., par le roi Henri III; Paris, août 1581. P. 14-18.
- 4º Lettres confirmatives des privileges par le roi Charles VIII; Nantes, mars 1490. P. 18-23.
  - 5º Lettres du même, établissant la foire franche; 29 décembre 1493. P. 23-27.
- 6º Lettres confirmatives de tous les privileges des habitants de la ville et faubourgs de Nantes, par le roi Louis XIII; Paris, juin 1610. P. 28-32.
- 7º Procez verbal faict par Monsieur du Plessis, conseiller en la Cour, et commissaire pour vérifier les privileges des Habitans de Nantes, sur les anciens Actes et Tiltres, qui sont aux Archives de la Maison de Ville. Du 15 juillet 1603. P. 33-53.
- 8º Arrêt de la Cour du Parlement de Bretagne, donné en execution du procez verbal ci devant fait par Monsieur du Plessis. P. 53-54.
- 9º Sentence [du Présidial] par laquelle les anciens Echevins, comme nobles, ont été exempts du devoir des impots et billot, pour le debit du vin de leur cru. 10 novembre 1635. P. 55-58.
- 10° Arrest de la Cour pour Messieurs du Corps de ville touchant leurs Privileges. Du 17 janvier 1636. P. 58.
  - 11º Ancien Réglement pour la garde de la Ville en temps de guerre. P. 59-60.
- 12° Sentence en faveur des habitans] de Nantes pour le droit de Francs-fiefs et nouveaux acquets. Du 4 décembre 1615. P. 61 à 64.
- 13º Sentence de descharge, en faveur des Habitants de Nantes, pour le ban et arriere ban. Du 27 mars 1636. P. 65-67.

A la fin du volume se trouvent deux pièces avec une pagination nouvelle, ajoutées à une époque très rapprochée de la publication; la première, formant deux pages sans titre; la

INTRODUCTION XX

seconde comprenant huit pages, intitulée : « Extrait des Privileges anciens accordez par les feuz Ducs et Roys de France aux nobles bourgeois manans et habitans des Ville et fauxbourgs de Nantes, et desquels ils ont jusqu'à présent iouy. »

L'inventaire cité par Péhant indique une quatrième édition de 1665, dont nous n'avons rencontré aucun spécimen. Les deux suivantes ont été cédées par nous à la Bibliothèque publique de Nantes, où elles figurent sous les numéros, 51,144 et 51,145.

Ce sont deux petits in-4°, reliés en veau brun, portant sur les plats un écusson au navire nantais, mais sans le chef d'hermines, et dont le bois se voit sur le premier feuillet. La différence avec celui de 1654 consiste simplement dans l'énoncé de l'imprimeur : « A Nantes. / « Chez Michel Mareschal, Imprimeur et Libraire Iuré de / l'Vniversité en la Grand'ruë a » l'Enseigne du Petit Iesvs. / M. DC. LXXI. »

A une page près, la pagination est la même; seulement il compte 99 pages, et donne une pagination suivie aux deux pièces ajoutées en 1654. A la page 73, sont, sans aucun titre, les Lettres d'Henri IV, données à Nantes en mai 1598.

Viennent ensuite: p. 76, celles de Louis XIII, Paris, juin 1610; puis, p. 81, un Extrait des registres du Conseil privé du roi, 25 mai 1640, maintenue de noblesse en faveur de Vital Rocas, petit-fils du second maire de Nantes, et descendant d'Olivier Rocas, annobli en 1446. A la page 87, sont les Lettres de Louis XIV, Paris, mars 1644. Page 91, Extrait des registres de la Chambre établie pour la réformation de la noblesse de Bretagne, 25 juin 1669; et ensin p. 97, Édict du Roy, portant que les nobles pourront faire le commerce de mer, sans desroger à la noblesse; vérifié en Parlement le 13 aoust 1669.

Notons toutefois une innovation. Dans les trois premières éditions, le titre : Privileges accordez par nos rois tres chrestiens, semble laisser dans l'ombre, par un oubli bien immérité, les ducs de Bretagne. L'in-4° de 1671 nous offre une légère modification. Le numéro VIII est un extrait, bien court à la vérité, une simple formule analytique même, de l'intéressant mandement de Jean V, d'après une copie de 1516. La date n'y est pas, le nom du prince n'est pas indiqué, et le titre ne rappelle qu'un des nombreux articles de cette belle charte si explicite sur nos libertés communales, au commencement du XVe siècle : « Ancien réglement pour la Garde de la Ville, en temps de Guerre. »

Le fisc, toujours âpre à la curée, surtout à ces époques où il était abandonné à des traitants qui ne cherchaient qu'à tirer le plus possible de leurs fermes, attaquait bientôt les bourgeois dans leur exemption des fouages. Non seulement c'était une faveur honorable et ambitionnée,

<sup>1</sup> Par une erreur du relieur, l'édition de 1671 est placée à la suite de celle de 1675.

XXVI INTRODUCTION

mais c'était aussi une immunité profitable. Alors, pour ne pas payer l'impôt de leurs terres, les Nantais recoururent aux lettres ducales et invoquèrent leurs droits de francs-fiefs. Cependant ce ne fut qu'à la septième édition, celle de 1730, que la mention des ducs de Bretagne précéda celle des rois de France.

La septième édition, 1675, publiée par le même imprimeur, est d'un format exactement semblable à la précédente. Elle n'en diffère que par le nombre de pages, réduites à 55, et certaines pièces retranchées, tandis qu'on y trouve les Lettres de Henri II, 1555, 1556, de Charles IX, 1572, 1573, et d'Henri III, 1574, 1580.

Les documents qu'elle contient sont réunis surtout en vue de l'exemption des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, privilège auquel, de tout temps, les Nantais attachèrent une sérieuse importance. Les fermiers du Roi, les traitants comme nous venons de dire, employaient tous les moyens pour se faire payer, et n'épargnaient aucune vexation à ceux qu'ils poursuivaient avec la dernière rigueur. Mais les titres étalent précis, les droits parfaitement établis, et les habitants furent maintenus par divers arrêts de la Chambre souveraine établie par le Roy sur le fait des Francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements.

Cette édition, comme la seconde, est due à l'initiative de la mairie, ainsi que nous l'apprend le procès-verbal de la séance du 17 février 1675, où nous voyons le sieur Mareschal venir au Bureau et y déclarer:

« Avoir, de l'ordre d'icelluy; imprimé, fait et fourni un cent, ou environ, de livres reliés en veau et papier, des Privileges accordez par les Roys de France aux bourgeois manans et habitans de la ville et faubourgs dudit Nantes, qui auroient esté distribués tant à Messieurs du corps de ville, en charge et leurs officiers, qu'à Messieurs les anciens maires et eschevins, et autres notables personnes d'icelle ville, pour servir au subject de l'exemption des francs-fiefs, et autrement ou besoin sera, requérant luy estre pourveu du payement de la valeur desdits livres 1. »

Il fut immédiatement fait droit à cette requête; et le miseur reçut l'ordre de compter soixante dix livres tournois pour l'impression et la reliure des cent exemplaires.

La huitième édition, in-8° de 108 pages, plus un feuillet pour le privilège, émane du fils et successeur de Michel « Jacques Mareschal, premier Imprimeur du Roy, vis-a-vis le Puy Lory, au Mercure galant, 1696. » C'est la reproduction presque complète de celle de 1671. Elle est éditée, avec pagination spéciale, à la suite de la première édition du Livre Doré, avec lequel elle fait corps. Le privilège n'indique même que l'autorisation « de faire imprimer un livre

Archives municipales, série BB, nº 48. Registre des Délibérations.

INTRODUCTION XXVII

intitulé : Livre Doré, ou la création de tous les maires de la ville de Nantes. » Elle est plus facile à rencontrer que les précédentes.

La neuvième édition, aussi in-8°, porte comme titre : « Privileges accordez par les ducs de Bretagne et nos rois tres-chrestiens aux maires échevins Bourgeois et Habitans de la Ville et Faux-bourgs de Nantes. Vérifiés en Parlement, et en la Chambre des Comptes de Bretagne. A Nantes, chez Nicolas Verger, Imprimeur du Roi, de Monseigneur l'Évêque, de la Ville, et Libraire Juré de l'Université. 1730. Avec privilege du roi. » Elle compte 152 pages, et débute par les lettres de Jean V, 1420 et 1424, qui occupent les 42 premières pages, et se termine par l'arrêt de la Chambre souveraine du 1° décembre 1655, au sujet des francs-fiefs. La plupart des mandements déjà cités y ont trouvé place.

En 1734, le même imprimeur refit la page du titre, sur laquelle il ajouta simplement ces mots : « Confirmez par Louis XV, en 1733. » Puis aux 152 pages il joignit une nouvelle feuille chiffrée de 1 à 16, contenant la « confirmation des privilèges de la Ville de Nantes, par Louis XV. Donnée à Versailles, au mois de septembre 1733; » avec les mentions d'enregistrement au Parlement et à la Chambre des Comptes; ce qui constitua un nouveau volume, qui n'est en réalité que le tirage de 1730, modifié dans son titre et augmenté de seize pages.

Tel est, en résumé, l'état des publications auxquelles les privilèges de Nantes ont donné lieu pendant le XVIIIe et XVIIIe siècle.

# III

# LA DIXIÈME ÉDITION.

Il ne nous appartient pas, on le comprend, de nous étendre sur la présente édition. Nous serons donc des plus brefs, en disant quelques mots seulement des modifications apportées dans son ensemble et ses détails.

En vain chercherait-on dans les *Preuves* de l'Histoire de Bretagne, si laborieusement réunies par les bénédictins, quelques-uns des nombreux mandements donnés ici. Nos doctes historiens ont, pour ainsi dire, complètement négligé le chapitre intéressant des institutions municipales. Aussi pouvons-nous affirmer que le cartulaire des privilèges est complètement inédit. Les deux mandements du duc Jean V, 1420 et 1424, insérés dans les éditions de 1730-1734, laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la copie, et surtout sous celui de la ponctuation, souvent

XXVIII INTRODUCTION

tellement défectueuse qu'elle rend certains passages fort obscurs. Il en est parfois de même des mandements royaux.

Ce cartulaire, en raison de son état de simple copie pour la Chambre des Comptes, est loin d'être complet. Les mandements de Jeanne de Bretagne, femme de Charles de Blois, 1347, ceux de ce dernier prince, 1344 et 1345, de Jean IV, 1395, du duc François II, pour le papegaut, 1482, ne s'y trouvent pas. Dès lors une certaine liberté de choisir les pièces nous était accordée; et au lieu de publier simplement le cartulaire, nous avons cru pouvoir user de la faculté de mettre à contribution les documents de notre histoire municipale.

Tous ces documents sont collationnés avec soin sur les originaux. Rigoureusement placés dans leur ordre chronologique, ils forment un ensemble à peu près complet, depuis le duc Jean III, 1331, jusqu'à Louis XV, 1733. C'est, pris sur le vif, le tableau du développement et des progrès des immunités municipales de la ville de Nantes, pendant quatre siècles. C'est une peinture calme et tranquille; point de révolte ni de soulèvement, comme dans l'origine de beaucoup de communes de France. La bienveillance des ducs accorde aux habitants, en récompense de leur fidélité, de leurs services, de leur obéissance et « vraye amour », quelques prérogatives, d'abord peu importantes. La paternelle administration de Jean V les augmente et les régularise. Le duc François II les étend encore, et le roi Charles IX les couronne, en 1564, par l'érection de la Mairie, décrétée par son prédécesseur, en 1559, mais à laquelle s'opposaient les mesquines influences des officiers de justice et de police, jaloux de voir ainsi amoindrir leur juridiction.

Charles IX eut fort à faire pour triompher de cette lutte sourde et irritante qui rendit si pénible la tâche de nos premiers édiles, surtout au milieu des tristes incidents des guerres de religion. Aussi les lettres patentes de ce roi sont-elles des plus explicites; et celles par lesquelles ce monarque autorise la ville à s'imposer pour solder ses dettes et réparèr ses ponts nous donnent sur l'état de pénurie financière auquel elle était réduite, et sur les octrois, des détails d'un certain intérêt.

L'enregistrement des actes royaux, par le Parlement et la Chambre des Comptes, qui parfois refusaient de les sanctionner, était une formalité sans laquelle toute lettre était considérée comme nulle, non valable, et passait, en un mot, à l'état de lettre morte. Dans les différentes éditions, ces libellés, parfois longuement motivés, n'ont point été omis. Comme ils n'ajoutaient rien au texte original, et qu'il n'ont aujourd'hui aucune valeur, nous les avons supprimés.

Dans un Appendice ont pris place quelques sentences et arrêts du Conseil relatifs aux prérogatives plus spécialement accordées aux membres de l'édilité nantaise, qui, imprimés dans INTRODUCTION

plusieurs éditions des privilèges, ne pouvaient cependant figurer au milieu des pièces émanées de la chancellerie ducale ou royale. Là aussi se trouvent un mandement de Louis XIV, accordant une somme de 2,000 livres pour les réparations annuelles des ponts; des arrêts du Conseil sur l'acquisition de pompes à incendie; le transfert des chantiers de construction à Chezine; la translation des foires de la place Bretagne à la place Viarmes; l'établissement de la Bibliothèque publique; la concession des atterrissements formés par la Loire; un curieux mémoire sur le choix du maire comme premier député du Tiers aux Etats de Bretagne; un projet de réforme de l'administration municipale, proposé au roi Louis XVI, mais resté sans exécution. Nous terminons par les lettres patentes de Louis XVIII sur les armoiries de Nantes, vraisemblablement les dernières qui auront été accordées à notre ville.

En somme, les éditions précédentes avaient été faites pour l'utilité du moment et nullement au point de vue historique qui forme le caractère distinctif de la nôtre. Dans le *Livre Doré*, nous avons esquissé à grands traits les principaux faits de notre administration communale. Ici, ce n'est plus l'histoire que nous écrivons, ce sont les pièces de l'histoire, pièces pour la plupart inédites, que nous publions.

C'est un livre de travail, puisé aux sources mêmes de nos annales, dans lequel se retrouvent . de précieuses indications pour l'étude de l'origine de nos institutions municipales, nées surtout de l'importance commerciale, civile et militaire de Nantes, au moyen âge. Ce sera le premier volume du supplément aux preuves de l'histoire de Bretagne; et, en même temps, un hommage rendu par la Société des Bibliophiles à la noble cité qui l'a vu naître, et applaudit avec une profonde et cordiale sympathie à ses heureux débuts et à son extension toujours croissante.

S. de la Nicollière-Teijeiro.



•

.

•

•

# PRIVILÈGES

DE LA VILLE DE NANTES

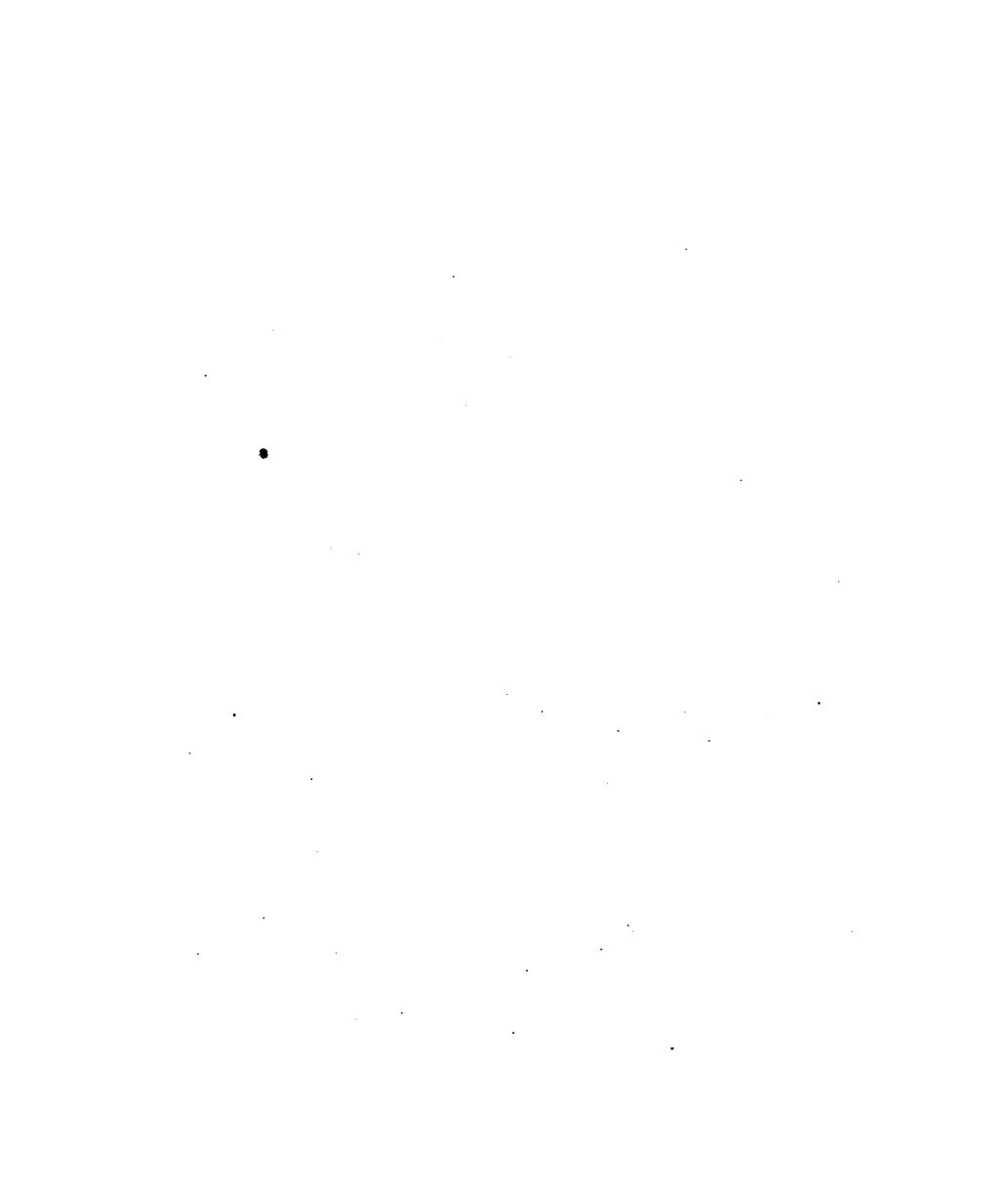



# PRIVILÈGES DE LA VILLE DE NANTES

I

Le duc Jean III, à la requête des bourgeois de Nantes et des marchands, diminue les redevances perçues, sous le nom de dons, par la Prévoté de Nantes, et supprime le droit d'enregistrement des marchandises.

[Vannes, le 12 novembre 1331].



rous ceulx qui ces presentes lectres verront et oiront, Jahan, duc de Bretaigne, visconte de Lymoges, salut en nostre Seigneur. De la partie des bourgeoys de Nantes, et des marchans de sur la mer et de sur Loire, frequentans notre cité de Nantes, o plusours et diverses marchandies, Nous a esté signiffié, en complaignant, que comme nous et nos predecessours ayons esté en possession et en sesine par noz provostz de notre Provosté de Nantes, qui pour le temps ont esté, et de si longtemps que mémoire ne est dou

contraire, par reson de notre droit de aucunes certenes dreitures et redevances, appellées anciennement les dons de la Provosté desurdite, sur chacuns desdiz marchans frequentens en notre dite cité, par chacune foiz que ilz y apporteraient ou emporteraient denrées de notre dite et ville par la mer ou

1

par Loire; et noz ditz Provostz, chacun pour son temps, par reson et soubz umbre dicelles redevances et dreitures, en grevant lesdiz marchans ayent levé et lievent de jour en jour plusours sommes de pecune, en aioutant a ce plusieurs frauldes et malices, si comme lesdiz marchans dient. Et pour ce, nous ayent supplié et requis lesdiz bourgeois et marchans que sur ce les voulsissons pourveoir de remedde suffisant. Sachent tous que nous, enclins a la supplicacion et requeste desdiz bourgeois et marchans, consideré leur proffit, a toutes fraudes malices extorsions voulans eschiver ou temps a venir, eue delibéracion conseil et avyssur ce o plusours de noz giens, et conseilz en notre présent Parlement, avons faicte composicion o lesdiz bourgeois et marchans sur les choses dessusdites, en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir : que tous dons quexque ilz soient, tant a Provostz cliers et sergent de ladicte Prevosté, cesseront a james perpetuellement des oresnavant; et ne seront nulz dons par lesdiz Prevostz, clercs et sergens, ou par l'un d'eulx ou autres en lours noms, ne par reson de nous, requis receuz ne levez en aucune manière ou temps avenir. Et dou dreit douze deniers qui ont esté acoustumez a estre prins et levez en notre dite Provosté, de chacun desdiz marchans pour registre, lesquieux nous avons donnez a notre amé valet Guillaume de Rogé, le cours de sa vie, les quatre deniers en seront receuz en ladicte Provosté, pour torner au proffit doudit Guillaume, comme dit est; et les oyct deniers ledit Guillaume fera lever et receveir par ung changeour, ou par ung bourgeis, ou autre de laditte ville de Nantes, qui li plaira, tout le cours de sa vie, tant seulement. Et apres son decys seront lesdiz bourgeys et marchans quictes a touiorsmes desdiz oyct deniers, et les quatre deniers seront receuz en ladite Prevosté, et payez desdiz bourgeis et marchans, a james perpetuellement, pour tout registre. Et en recompensacion de ceulx dons, et des choses devant dictes, ceulx marchans, et chacun deulx pour eulx et pour leurs hers ou successours, sont et seront tenuz et payer, et payeront eulx et chacun a nous et a noz hers ou successours, en notre dicte Provosté de Nantes, de chacun muy de blé, de vin, de sel et de toutes autres denrées qui par muy sacquictent, venantes d'amont ung denier, et de celles qui seront portées amont ung denier. Et en celles meismes manières dicelles denrées venantes d'aval, ung denier, et allantes aval ung denier. Et aussi doivent et seront tenuz payer et payeront des denrées qui par muy ne sacquictent, de celles dont acoustumé est estre prins acquict en ladite Prevosté, dou pesant de chacun tonneau, ung denier montent et descendent, en la manière dessurdite. Et en oultre se doivent, sont et seront tenuz payer et payeront à notre dite Prevosté toutes les rentes et devoirs qui anciennement y ont esté acostumez a estre prins et levez, exceptez les dons dessurdiz et les oyct deniers dessurdiz qui ces seront après le decoys dudit Guillaume. Lesquelz oyct deniers, lesdiz bourgeoys et marchans se sont assentiz que soient levez et receuz de chacun deulx et de leurs successours, le cours de la vie dudit Guillaume tant seulement, ensemble o les quatre deniers qui perpetuellement empres le deceis dicelui Guillaume seront et demourront à ladite Provosté, pour tout registre, en la manière que dit est. Et parmy ceste composicion voulons que si par les Provostz qui pour le temps seront, ou temps a venir, estaient approchez ou acusez aucuns desdiz marchans davoir mains acquicté que ilz nauraient chargé ou deschargé, que par les seremens dou vendours de lachatour ou du mesuror en soient excuz, ou par le serement d'un des marchans et dou mesurour pour prove, ou cas que l'autre marchant ny pourret estre trouvé. Et partant, s'en passeront lesdiz marchans, sans ce que en oultre les en puisse len molester, fors ou cas que par la relacion diceulx vendours, achatours et mesurours, ou de dous diceulx comme dessur est dit, sera trouvé que mains est acquicté que il ne portent par compte, par numbre et par mesure, ouquel cas reservons et retenons pour nous et noz successours a y prandre et avoir tel avantaige et telles amendes et teux devaiers

comme nous avons, paravant ceste composicion, en teux semblables, ceste convenances non ostans. Et ou cas que ung des marchans ne pourret estre trouvé, ledit Provost, a la requeste des marchans ou de l'un d'eulx, contrendront le mesurour et le marchant, qui trouvé seret, a venir faire le serement, et feret en oultre la delivrance si breve comme il appartiendret. Et volons, a ce que ces choses saient fermement gardées, que qui conques sera Provost, tant par ferme que comme garde et recevour de ladicte Provosté, fera serement une foiz, a la requeste desdiz marchans ou de partie de ceulx qui pour le temps seront, devant le Senneschal o le Recevour pour nous a Nantes, de bien et leaument garder tenir et faire garder en ces articles ceste composicion; et de garder a chacun son leu a la myne; et de donner congié de besser et monter le pont sans difficulté, et sans y adiouster fraude ne malice. Lesquelles choses desurdites, toutes et chescunes en sa manière, promectons en bonne foy pour nous, pour nos hers, pour noz successours, et pour ceulx qui de nous pourraient avoir cause ou temps avenir, tenir, faire tenir, enteriner et acomplir a touziorsmes perpetuellement, sans venir encontre par nous ne par autres, par quelconques raison et cause que ce soit. Et a ce nous obligeons nous, noz hers et noz successours, et touz noz biens. Et que ce soit ferme et estable, a touzioursmes, nous avons donné esdiz bourgeis et marchans cestes presentes lettres seellées de notre propre seeau. Donné en notre Pallement qui commença a Vennes, le mardi emprès la saint Martin de hyver, lan de grace mil treis cens trante et ung.



II

Le duc Jean III permet aux habitants de Nantes de s'affranchir de la taille, moyennant une assignation de 250 livres de rente annuelle.

[Vannes, le 12 novembre 1331.]

rouz ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, Jahan, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, salut en Dieu. Sachent touz que comme nous eussions acoustumé prandre et lever des habitans mansioniers en notre terrouer de la ville de Nantes, dous cens cinquante livres de rente annuel, par raison et en nom de taille, et par cause de ce pluseurs delessent notredit terrouer. et aloust faire lour residence corporel en autres lieux voisinaux sur lesqueux celle taille ne coreit pas; et pour ce, le demorant de nosdiz mansioniers eraent si grevez et chargez de payer ladite somme, que bonnement ne le peussent longuement endurer, mais disaent que du tout alassent faire leur corporelle residence aillours, et des ja y eraent plusours allez, et notre terrouer maens herbégé et maens valant : Nous, desirans notredit terrouer amander et honnorer et publier de bons mansioniers, parquoy, ou cas que mestier eussions, nous ou les notres, ou temps avenir, trouvescons notre terrouer valant plus et puissant, considerans le grant proffit que de ce peut enseure ; eu sur ce o notre conseil en parlement, a compz et aillours, plusours délibéracions, avons octrayé et octrayons, pour nous et pour noz hers et successours, es diz mensioniers et habitans en notredit terrouer, pour eux, pour lours hers et pour lours successours et les autres qui oudit terroer vendront faire mension et residence corporel, prendre desdiz mensioniers eschange de la somme de dous cens cinquante livre de rente ou taillée dessurdicte, la nous baillant et assignant en lieux convenables, en fez nobles, en notre duché, tenuz de nouz en chief, valente et louable par chacun an, ensemble ou par parcelles, si comme ilz la nous asserront, par une foiz ou par plusours. Et voulons et le octroyons que, à la fin de ce nous acomplir et enteriner, se puissent accraistre et approprier en noz gentilz fez, tenuz de nous en chieff, et eux tendre et estre congneuz a presmes es bannyes que nos recevours feront faire pour nos debtes, et avoir bannye de retraite et appropriement, selon coustume de terre. Et dendroit cent livres de rente, que ceulx habitans notredit terrouer ont achaté. ou entendent a achater de André de la Varenne, a les avoir par sa main et de son her par chacun an, de et sur tout quanques il a et tient en la chastelanie de Chastoceaulx, et dont il doit avoir certain terme a les trouver a racquicter, leur avons octrayé les prendre, se ilz lour demeurent, ou ce que leur en demourra de la ou ilz se approprieront selon coustume, a valoir en rabatue sur ladite somme de rente, et aussi prandrons l'oultre plus comme et quant ilz le nous baydront, et par quantité avallue de ce leur rabatrons de ladite rente ou taillée. En tesmoing de ce, nous leur avons donné ces lettres seellées de notre secau. Donné durant notre parlement a Vennes, qui commença landemain de saint Martin diver, l'an de grace mil trais cens trente et ung.



III

Assiette de 120 livres, 16 sous, 6 deniers de rente annuelle, donnée par les Nantais au duc, sur les sécheries de Saint-Mahé.

[Vannes, le 19 avril 1333.]

AHAN, duc de Bretaigne, viconte de Limoges, a tous ceulx qui orront et verront cestes presentes lectres salut. Comme nous eussent acoustumé prandre avoir et lever annuellement par chacun an des habitans mansionniers en notre ville de Nantes, dous cens cinquante livres de rente, par raison et ou nom de taille, et pour cause de ce pluseurs desdiz habitans delaissaent notredit terrouer et alaent faire leur residence en autres lieux veisinaulx, hors de notredit terrouer, sur lesqueulx celle taille ne coreit pas ; et pour ce, le demourant de nosdiz mansioniers estoient si chargez et grevez que bonnement ne le peussent souffrir ne endurer, mes disaent que du tout leur convenoit laissier nosdiz fiez ou ladite taille couroit et aller ailleurs faire leur residence, et des ja pluseurs s'en estoient départiz de notredit terrouer ou la taille coreit, dont nozdiz fiez estaent dassez mains valans et mains herbregez, en grant dommage de nous et de notredite jurisdiction : Nous, desirans notredit terroer et notre proffit amender honorer et publier de bons mansionniers, par quoy, ou cas que mestier eussons nous ou les noz ou temps a venir, trovessons notredit terrouer plus valant et mieulx garny de bonnes gens. Considerans en ce le grant proffit qui a nous, et aux noz ensevant et au commun peuple, empeust et deust enseure, eu surce planière delibéracion o notre bon conseil, tant en noz pallemens a compz que ailleurs, eussons octroyé et promis pour nous, noz hoirs et successeurs a ceulx mansionniers et habitans en notredit terrouer, pour eulx et pour leurs hoirs et successeurs, et pour les autres qui ou temps avenir vendront faire mension et residence corporel es lieux ou ladite taille souloit courir, prandre d'iceulx mansionniers eschange de la somme desdites dous cens cinquante livres de rente, ou taille dessusdite, les nous baillant et assignans en lieux valuables et souffisans : Nous, voulans les choses dessusdites tenir et acomplir parfaittement, pour tant comme a nous touche, a iceulx habitans en notredit terrouer fesons savoir que ilz, pour eulx leurs hoirs et successeurs, nous ont baillé assis et assigné en leur descharge de la somme dessurdite seix vings livres, seize soulz et oict deniers de rente, es lieux qui ensevent. C'est assavoir : ung oictiesme et deme que souloit avoir prandre et lever Angier de Ganarret, autrement dit de Heximendi, de Saint Jahan dou pié despors en Navarre, en noz secheries de Saint-Mahé, et es appartenances. Lequel oictiesme et deme, avions achaté doudit Angier et lequel achapt avaent retrait de nous lesdiz habitans, avenaument selon coustume et deument et lealement se en estoient appropriez; et, d'ou pris de celle retraicte qui se montoit sept cens livres, firent lesdiz bourgeis et habitans satisfacion plainement a Guillaume de Rougé, notre recevour, qui s'en chargea en recepte par noz acompz commencez a Vennes, le lundi après la quinzaine de Pasques, l'an de grace mil

trois cens trente trois. Et o tout ce, ung autre olctiesme et demi que soulaent prendre avoir et lever sur lesdites secheries et appartenances Amat de Mois, et Perronne d'Engresse sa mère, desquelx lesdiz bourgeys et habitans avaent achaté celui oictiesme et demy et s'en estoient appropriez par bannies et autrement, selon que appartenoit de coustume. Lesquelles choses furent regardées avalués et estimées valoir lesdiz seix vings livres, seize soulz, oict deniers de rente comme dessur est dit, et desquelles seix vings livres, seize soulz, oict deniers de rente a nous baillées et assignées comme dessur est dit nous tenons, pour nous noz hoirs et successours, pour contens et bien poyez. Et de tant et de celle somme que nous estoient tenuz lesdiz bourgeois et habitans, par raison de ladite taille, les quictons et deschargeons de tout en tout. Et voulons, pour nous et les noz, iceulx bourgeois et habitans estre, pour eulx et les leur, quictes et deschargez pour le temps avenir de tant et de telle somme de la taille dessusdite. Et doudit eschange, quittance et descharge, de nous baille remis et quicté ausdits bourgeois et habitans comme dessur est dite, fut faitte bannie solempnement en notre ditte ville de Nantes, et touttes autres choses a ce touchant et appartenans, selon usaige droit et coustume de pays. Et promectons, pour nous nos hoirs et successeurs, ledit eschange et de toutes les choses dessusdites tenir, garder fermement et acomplir, et encontre non venir en aucune manière ou temps avenir. Et est assavoir que de la retraitte et appropriement que avoient fait lesdiz bourgeois et habitans des choses dessusdites, nous rendirent, iceulx bourgeois et habitans en noz dessusdiz acompz, lettre sur bonne et souffisante forme lesquelles nous receusmes pour nous valoir a notre gariment des choses dessusdites. Et pour les choses dessusdites, toutes et chacune tenir garder et acomplir, ausdiz bourgeois et habitans, presens et avenir, obligeons nous noz hoirs et successours et touz nos biens presens et avenir. Et en tesmoing des choses dessusdites, Nous avons donné ausdiz bourgeois et habitans, pour eulx leurs hoirs et successeurs, cestes presentes lettres seellées de notre propre seeau. Donné es acompz qui commencèrent a Vennes, le lundi après la quinzaine de Pasques, comme dessus est dit, l'an dessusdit mil trois cens trente et trois. Ainsi signées en marge, passé par le conseil.





ΙV

Les bourgeois autorisent Charles de Blois à lever, seulement pendant un temps déterminé, les impositions de leur ville, pour entretenir les murailles et payer les soldats.

[Ploermel, le 26 octobre 1344.]

ous, Charles, duc de Bretaigne, sire de Guyse et de Maenne, faisons savoir a touz que comme noz amez bourgeois de Nantes nous aient accordé que nous puissons faire lever toutes les imposicions de notre ville de Nantes, jusques a la nativité Saint Jehan prochaine, tant seulement; cest assavoir : de chacun muy de sel diz solz, du ble, du vin et des autres denrees, ainsi comme acoustumé est a recevoir, nous, aus diz nos amez bourgeois, avons octrié, et encore voulons et octrions, que ce ne puisse porter preiudice ne domage ou temps avenir aus diz bourgeois, a leurs hoirs, aus franchises ou libertez de notre dite ville. Et la nativité de Saint Jehan prochaine venue nous, par nous ne par autres, ne puissons faire lever les dites imposicions si ce n'est par l'assentement et volunté de nous et de noz diz bourgeois. Lesquelles imposicions, nous avons voulu et voulons que soient converties tant es reparacions de notre dite ville, que a poier les soldoiers d'icelle et ailleurs, pour la necessité et proufit de notre dite ville et du pais. Donné a Ploermel le xxvr<sup>o</sup> jour d'ottembre, l'an de grace mil ccc quarante et quatre.

Par Monsieur le duc en son conseil

P. Borrichon.

(Archives municipales, série AA, nº 1.)



V

Charles de Blois autorise le Conseil des bourgeois à régler, d'accord avec le capitaine de la ville, les dépenses imposées pour l'entretien des fortifications et des soldats destinés à leur garde, à laquelle contribueront les gens de Couëron, Aindre, Saint-Herblain et Chantenay.

[Guingamp, le 17 juillet 1345.]

Nous, Charles, duc de Bretaigne, viconte de Limoge, sires de Guises, de Maenne, faisons scavoir à tous que comme noz amés et féaulx noz bourgeois de Nantes, soint venuz a nous pour faire plusieurs requestes touchant nous le profilt et honneur de nostre dite ville de Nantes, et de tout le pays environ, nous inclinant à leurs requestes et suplicacions, avons ordonné sur icelles en la forme et manière qui ensuilt. Premieremant, avons ordonné, eue sur ce bonnes et meures déliberations en nostre Grant Conseil, que comme aultresfois eussions ordonné les impositions de nostre dite ville de Nantes a estre levées, o l'assentement et vollonté de nos dits bourgeois, jusques a certain temps ja passé; nous lesdites impositions sur toutes denrées qui seront vandues et acheptées en nostre dite ville et es forsbourgs d'icelle, avons ordonné et ordonnons a estre levées et cuillies ainsy comme accoustumé est, jusques à Pasques prochains tant seulement, ainsy et par telle manière qu'il ne portera préjudice à nos dits bourgeois, à leurs franchises et libertez ny a leurs hoirs en tout le temps advenir. Et voullons que lesdites impositions soint contées et distribuées a payer les soudoyers quy seront à la garde de nostre dicte ville et aux reparations d'icelle, par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dite ville.

Item, avons ordonné en nostre présent conseil, que toutes les rentes, rachaptz et revenuz de la recepte de nostre dicte ville de Nantes, soient garanties pour paier bande d'hommes et les autres gaigiers de nostre dite ville et aux reparations d'icelle, sans rien en tourner ailleurs, pour lettres à donner de nous ou temps advenir. Et voulons que ce soit fait par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dite ville.

Item, avons ordonné en nostre Grant Conseil, que lon levra sur chaicun feu cinq solz, et toutes les paroisses a cinq lieues environ Nantes, en tout san [sens]. Ainsy que le riche fasse valloir le pauvre, la ou mestier sera. Et voulons quilz soint convertiz a payer les soudoyers de nostre dite ville, et aux reparacions d'icelle, et levez par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dite ville.

Item, avons ordonné en nostre dit Grant Conseil, que tous les gens de l'églize soint contraincts

a contribuer, chacun selon son estat, aux reparations de nostre dite ville et aux gaigiers d'icelle. Et voullons et leur octroyons que ce ne leur portera prejudice a leurs franchises et libertez ny a leurs successeurs, en tout le temps advenir.

Item, avons ordonné en nostre Grant Conseil, que l'on ne face forteresse en nostre ville de Coyron, parquoy nos ennemis y puissent demeurer ne avoir deffance contre nous. Voullons que sy lon y fait aulcune forteresse, que se soit par my le conseil de nostre dit capitaine de Nantes et des bourgeois d'icelle. Et voullons que les imposicions de Coyron, du Pellerin et des autres lieux environ, soient randues à Nantes à ceux quy ordonnez seront pour les recepvoir, afin de les distribuer et convertir aux ouvriers de nostre dite ville, par my le conseil de nostre dit capitaine et des bourgeois de nostre dite ville.

Item, nous avons ordonné en nostre Grant Conseil, que tous les gens du clos de Coyron, Daindre, de Saint-Erblain et de Chantenay, soint contrainctz pour venir à la garde de nostre dite ville de Nantes, toutesfois que mestier en sera et qu'ilz en seront requis par nostre capitaine de Nantes, quar ce nous appartient de nostre noblesse, et au cas quilz en seroint en deffault voullons et ordonnons que l'on prenne de leurs biens pour contribuer a paier les gaiges de nostre dite ville de Nantes, et aux reparations d'icelle, selon ce que nostre dit capitaine et les bourgeois de nostre dite ville verront que sera a faire de raison.

Item, avons ordonné en nostre Grant Conseil, que les faulses poulternes de nostre dite ville de Nantes soient murées, et que les aultres portes soient bien pourvues de bonnes et seures gardes, par my le Conseil de nostre dit capitaine de Nantes et des bourgeois de nostre dite ville, comme ilz verront que sera a faire.

Item, nous avons ordonné, que toutes manières de gens quy marchanderont, soint des forsbourgs de Nantes ou dailleurs, payront imposicions des deniers quilz achepteront.

Item, nous avons ordonné en nostre Grant Conseil, que les Guerrandoys n'entreront point en nostre ville de Nantes sy ilz ne peuvent montrer, par fait appert, quilz sont amis et bien veillans de nostre dite ville. Pourquoy nous mandons, commandons et commetons sy extroictemant que nous pouvons, par la teneur de ces lettres à nostre amé et féal bachelier Mr Claude Monboucher, nostre capitaine de Nantes, nostre seneschal dudit lieu et a leur lieutenant et a chacun d'eux pour le tout, l'un n'atandant l'autre, que a ce que toutes noz ordonnances cy dessus escriptes fasent tenir garder et accomplir, et chaicunes d'icelle en la manière de point en point sans enfraindre en aulcune manière, et tous ceux quilz trouveront rebelles ou inobédians a ce, ou faisant aulcune chose au contraire de nosdites ordonnances, pugnissent sy avant par telle manière que tous y prennent exemple, et comme ilz verront que sera a faire de raison. Et quand à toutes ces choses et ce qui en despand faire et accomplir, nous leur donnons pouvoir et spécial commandement, mandant a touz noz subjectz quen ce faisant leur obeissent et entandent diligemment, et a chacun d'eux pour le tout. Donné a Guengamp, en notre Grant Conseil, le dix-septiesme jour du moys de juillet, l'an de grâce mil troys cens quarante et cinq. Ainsy signé par monseigneur le duc en son conseil, présens messire de Derval et plusieurs aultres. G. Lenoir.

Collacioné à l'original estant dans les archives de la ville en la maison commune d'icelle par moi greffier de ladite ville, soubzsigné, le vingt neuviesme jour de juillet mil six cent trente-deux. — Signé Bodin, greffier.

(Archives du Bois de la Musse, en Chantenay.)

# Jeanne de Bretagne, femme de Charles de Blois, concède divers privilèges relatifs à la garde de la ville.

[Nantes, le 31 janvier 1347 (1348 N. S.)]

ous Jehanne, duchesse de Bretaigne, viscontesse de Limouges, dame de Guyse et du Maynne, faisons ascavoir a tous que comme nos tres chers et bons amys noz bourgeois de notre ville de Nantes, nous aient faict plussieurs requestes cy dessoubz escriptes, Nous pour l'honneur et amour que nous avons a nosdiz bourgeois et au pays, et pour le commun profilt, eue deliberacion en notre grant conseil, avons octroié à nosdiz bourgeois lesdites requestes, avecq l'ordonnance de notredit conseil. Desquelles requestes la forme s'ensuilt.

Premièrement, — que il ayt en nostre ville de Nantes, vingt-cinq hommes d'armes, compté le capitaine, dont les cinq sont pour la garde de la Tour Neufve, de l'outre plus pour la garde ladite ville; ainsi que ils seront receuz par l'ordonnance du capitaine, o le conseil et avisement de nosdits bourgeois. Et feront serment de non partir de ladite ville, et la garder jouste leur povoir. Et si aulcuns d'eux se departaient de ladite ville, que ce ne fust fort o le congé et assentement du capitaine et de cinq ou de six des bourgeois suffizanz, qui a ce seront esleuz, et des le temps quilz partiront jucq a son retour, il seroit cassé de ses gaiges, ou ung aultre suffizant mis en son lieu.

Item, qu'il ayt en ladite ville, et pour la garde d'icelle, cent arbalestriers lesquels seront creez et esleuz au cheois du capitaine et desdits bourgeois; et seront paiez par ung ou deux qui seront ordonnez a ce, par l'ordonnance du capitaine, o le conseil desdits bourgeois.

Item, que, il y ayt en ladite ville huit hommes, qui demouront par chacun jour a la garde des portes, pour scavoir qui entrera en ladite ville, lesquels seront au nombre des cent arbalestriers, et seront esleuz par l'ordonnance du capitaine et de nosdits bourgeois.

Item, que, les gens d'armes et arbalestriers, feront monstre par chacune quinzaine, a la requeste du capitaine, o le conseil desdits bourgeois; et, feront le guet et gardes de jours et de nuyets, selon les ordonnances du capitaine et des bourgeois.

Item, que, les gens d'armes auront chacun sept livres et dix soultz par mois, pour leurs gaiges, et chacun arbalestrier soixante soultz, qui a moins ne les pourra avoir.

Item, pour la réparation de ladite ville, tant pour muys, engins, espingales, hourdeis, garites, qui faillent devers Erdre, et ailleurs, fossez, clostures de paulx, et pour articleries qui sera gardée selon l'ordonnance du capitaine et des bourgeois, sera baillé telle somme comme il suffira, jouste

l'ordonnance de notre très-cher seigneur le duc, autresfoiz faicte o l'avisement du capitaine et des bourgeois.

Item, que, toutes les impositions et gabelles, imposées a cause des guerres, soient mises a profit tant par ferme que autrement pour paier les choses dessus dites, et que le surplus tourne et soit a Monsieur et a nous.

Item, que, toutes manières de gens, de quelconque condition qu'ilz soient, demeurans en ladite ville et en forsbourgs d'icelle, soient contrainctz a poier les impositions des deniers dont ils marchanderont, comme ceulx du terrouer de monsieur.

Item, que, toutes manières de gens qui ne demeurent en ladite ville, qui rente y ont, que ils contribuent es reparations de ladite ville selon la richesse que ils y ont.

Item, nous ont supplié, que les impositions ne soient levées si n'estoient certain temps durant; c'est a scavoir tant comme nécessité sera, a cause des guerres, et que leurs bonnes anciennes coustumes leurs soient gardées, et du prévoust des dons et du serrement des sauneries. Que l'ordonnance des dons de la provosté soit gardée, et que, les serrements qui seront nécessaires à faire soient faictz, et que nous mettions gens suffizanz a mesurer le sel.

Item, que, nuls personnes et ennemys ne entrent en notre dite ville de Nantes, et ny demeure, si par l'assentement du capitaine et des bourgeois n'estoit.

Item, que nul ne demeure quicte de l'imposition de chouse que il face venir et vendre en ladite ville, par quelconque grace qui li soit faicte par lettre ne autrement.

Nous, eue deliberacion et avisement en notre grand conseil comme dessus est dict, toutes les requestes et choses dessus dictes, et chascune d'icelles, avons octroié et voulu, et encores voulons et octroions pour l'amour de nosdicts bourgeois et pour le profilt de notredicte ville et du pais. Et mandons et commandons, et si mestier est commectons, au capitaine, senneschal et alloué de Nantes, et a chascun d'eulx, que les choses dessusdictes, et chascune d'icelles ainsi par nous octroiées, facent tenir garder et acomplir de poinct en poinct, et ne seufrent aucune chose estre faicte au contraire, car il nous en deplairoit, et les en punirons en telle maniere que les autres y prendront exemple. Mandons et commandons a tous noz subiectz que a nosdicts capitaine, senneschal et alloué, et a chacun d'eulx en ce faisant obeissent diligemment et entendent. Et si aux choses dessusdictes avenoit aucun doubte, ou aucune chose obscure, nous voulons et commandons que nos amez et feaulx conseillers, les gens qui tiendront noz comptes, en puissent ordonner et lesdictes choses esclarcir et declairer.

En tesmoing de ce nous avons faict mectre notre seel à ces presentes lettres; faictes et données a Nantes, le dernier jour de janvyer l'an mil trois centz quarante et sept.

Et plus bas est escript ce que sensuilt : par madame la Duchesse en son grant conseil, presens, messieurs l'evesque de Vennes, l'abbé de..., le s<sup>r</sup> de Rochesort, les archidiacres de Reuis, de Penthevre et de Treguer, G. le Boier, P. Polaie, et monsieur Guillaume le Barc, P. Borichon, et seellé a simple queue de parchemin de cyre vert.

Collacionné a l'original par moy notaire et secrétaire du Roy et de la maison et couronne de France: De Barberé. [Janvier 1566].

(Archives municipales, série EE, carton Guet et Garde.)

VII

Jean IV accorde aux Nantais leur pardon pour avoir suivi le parti de Charles de Blois, et leur permet de lever leurs impôts.

[Guérande, le 21 avril 1365.]

ous Jehan duc de Bretaigne, conte de Montfort, faisons savoir à touz que a la supplicacion et requeste des bourgeoys et habitans de notre ville de Nantes, sur ce eu advis et bonne deliberacion o notre grand conseil, leur avons octroyé les choses qui sensuivent. C'est assavoir : que a iceulx bourgeois habitans et singuliers personnes de ladite ville, avons confermé et confermons, par ces presentes lettres de grace especial de notre auctorité plain pouvoir et de certaine science, toutes leurs libertez, franchises, usaiges, coustumes, possessions et saesines, desquelles ilz ont usé paisiblement ou temps passé, et voulons expressement et nous consentons que iceulx bourgeoys, habitans et singuliers personnes de ladite ville, leurs hoirs et successours usent et joyssent paisiblement, ou temps avenir sans nulle difficulté ou empeschement, en manière que ilz usoient ou temps de bonne mémoire notre chier oncle Jehan, jadis duc de Bretaigne. Et en emplient notredite grace a iceulx bourgeoys habitans et singuliers personnes de notredite ville de Nantes, avons quicté remis et pardonné, quictons remettons et pardonnons toute peine criminelle et civille que iceulx bourgeoys et habitans et singulieres personnes pevent ou pourroint avoir encouru envers nous des le trepassement de notredit oncle, jucques a la date de ces presentes, pour cause de rebellions et inobeyssances esquelles ilz peussent avoir encouru en aydant, soustenant et confortant Monsieur Charles de Bleis, et dame Jehanne sa femme, lors se portans duc et duchesse de Bretaigne, ou par quelconque autre chose que ilz ayent ou pevent avoir meffait envers nous, depuis le jour dudit trespassement jusques aujourduy, sans ce que nous leur en puissions aucune chose demander, ou temps avenir, pour cause des desobbeyssances rebellions et esmouttes dessusdittes, si et en tant comme en aucunes en seroient encourues. Et voulons et nous consentons, de grace especial et de notre plain pouvoir, que toutes les donnaisons touchantes heritaiges ou autrement que nous et les noz avons faictes des terres et heritaige auxdits bourgeois habitans et singulieres personnes de ladite ville, depuis le trespassement de notredit oncle, jusques a la date de ces presentes. soient nulles et de nulle value, et les rappellons et anullons, et voulons que lesdits bourgeois habitans et singulieres personnes, et chacun en tant comme lui touche, en joyssent au temps avenir paisiblement, et en joyr selon la teneur de notre paix [sic, pour pays]. Et voulons consentons et octroyons

a nosdits bourgeois habitans et singulieres personnes de notredite ville de Nantes, que toutes gabelles, imposicions, tailles, subsides, aydes, livraiges et nouvelletez quelles quilz soient, alevées en ladite ville de Nantes depuis le trespassement de notredit oncle jusques a la date de ces presentes, soient nulles pour le temps avenir, et les anullons et abatons du tout en tout, sauf ce que sera fait pour le temps avenir, par le conseil de nosdiz bourgeois et habitans, pour la soutenance de nous et de notre estat. Si mandons et commandons, et si mestier est commectons, a touz les justiciers et subgectz de notre duché, ou a leurs lieuxtenans et a chacun, que iceulx bourgeois habitans et singulieres personnes de notredite ville de Nantes, ne molestent ou travaillent en aucune maniere pour cause des choses dessusdites, aincoys de notre présente grace les facent joyr et user paisiblement, sans aucun contredit ou difficulté quelconques. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable a touzioursmes, nous en avons fait mectre a ces presentes lectres notre scel. Donné en Guerrande le XXIº jour d'avril, l'an mil troys cens sexente et cinq.

Signé en marge par Monseigneur le duc, le sire de la Tremoille, vous et J. le Barbu, et plusieurs autres presens. Bodiez.





### VIII

Jean IV défend à tous les étrangers de vendre du vin ou des draps dans la ville de Nantes, à moins qu'ils n'y demeurent tout à fait.

[Nantes, le 30 septembre 1395.]

EHAN, duc de Bretaigne, a noz capitaine, seneschal, alloe, prevost, procureur receveur et autres officiers de notre ville de Nantes, salut. Nous avons entendu la suplicacion et requeste de noz bourgois et habitanz de notre dite ville de Nantes, contenant que plusours personnes qui ne font nulle continuelle manssion ne demourance en notre dite ville ne fors bourgs, ainz sont d'autres parties, et qui ne contribuent en aucune maniere aux charges et mises des reparacions et fortificacions de notre dite ville, ponts ne a plusours autres charges que soustiennent noz diz bourgoys et habitanz pour maintenir en estat et garde notre dite ville, se sont naguere exposés en notre dite ville a vendre vins et draps a detaill, dont ils portent et metent en autres parties les proufiz que ils y prennent, ou grant grieff prejudice et dommage de noz diz bourgois et habitanz. Entendue ladite suplicacion, et consideré plusours causes qui ad ce nous esmeuvent, de notre grace especial avons octrié et octrions a noz diz bourgois et habitanz, que nulle personne quelconque elle soit, si il ne fait sa continuelle manssion et demourance en notre dite ville ou fors bourgs, y puisse vendre a detaill vins ne draps, sauff a sen marchander et ayder par groux droicz ceulx quelsconques ils soint qui verront lavoir affaire. Si vous mandons, et a chacun de vous en convient si mestier est, que ceste presente notre grace et ordennance vous faites tenir et garder fermement senz enffreindre. Et se aucun voulloit user au contraire, li en faites defensse de par nous. Et se sur la defensse vous povez savoir qu'il ait fait au contraire, len pugnissez comme de roison appartiendra. Et de ce faire, et a chacun de vous, avons donné et donnons plain povair et mandement especial. Donné en notre ville de Nantes, le derrain jour de septembre, lan mil ccc IIII xx et quinze. Et ce voulons durant notre plaisir tant seulement. Donné comme dessus.

Par le duc.

I VETE.

(Archives municipales, série AA, no 1.)



IX

Jean IV accorde la franchise, dans tous les ports bretons, aux vaisseaux qui auront acquitté les droits aux receveurs de Nantes et de Saint-Nazaire.

[Ploermel, 28 février 1395 (1396 N. S.)]

EHAN, duc de Bretaigne, a noz receveurs generaux ou particuliers de notre duché presens et avenir, a qui de ce peut et pourra appartenir, salut. Nous avons entendu la supplicacion et requeste de noz subgetz bourgeois marchans et habitans de notre ville de Nantes, disans que, combien que a present, de notre ordonnance et commandement pour noz neccessitez soit prins et levé de novalité par notre receveur de Nantes, des vins qui sont amenez des parties damont o le val fleuve et riviere de Laire, et descenduz a notredite ville et ports dicelle, ouyt soulz par pippe, dous soulz derrainement ordonnez; et pour le trespas Saint Nezaire, par notre receveur dudit lieu, ouyt soulz par chacune pippe de vin; et des vins qui croissent en notredit pays Nantays, par notredit receveur de Nantes, ouit soulz par chacune pippe de vin, et quatre solz par notre receveur dudit trespas de Saint Nezaire, quant ilz sont traiz et menez dehor : Nos autres officiers et receveurs veullent et sefforcent les contraindre, et deffaict leur font payer nos devoirs et acquitz d'entrée et de yssue desdits vins quant ilz les maynent et font descendre en aucuns de noz ports et havres de notre duché, nonobstant que ainsi les ayent payez et acquitez o nosdits receveurs de Nantes et du trespas de Saint Nezaire. Parquoy les marchans delaissent a frequenter notredite ville, et eulx marchander, en grant preiudice de nous et de noz subgictz et dommaige comme ilz dient, sur quoy nous ont supplié leur pourveoir de remedde. Pourquoy nous, inclinez à leur supplicacion, leur avons octroyé et octroyons, par ces presentes, que en payant nosdits devoirs et acquietz à nosdits receveurs de Nantes et du trespas de Saint Nezaire, en la maniere dessusdite, ayant relacion de nosdits receveurs, ilz ne soint contraincts a payer aucuns devoirs d'entrée desdiz vins, qu'ilz meneront et descendront en avenir de noz autres ports et havres de notre duché. Si vous mandons et commandons estroictement a chacun de vous, en son temps, en tant comme a lui pourra et devra appartenir, que de notre presente grace et octroy vous les fetes souffrez et laissez joyr paisiblement, et sans les contraindre a payer aucuns devoirs d'entrée desdiz vins dont ilz auront ainsi payé nosdiz devoirs et acquictz a nosdiz receveurs de Nantes et du trespas de Saint Nezaire. Et en ce gardez qu'il nait faulte. Car ainsi le voulons. Et rapportant coppie de ces presentes, et leur relacion d'avoir jouy de notre dite grâce et relacion, de nosdiz receveurs de Nantes, et du trespas Saint Nezaire, que ainsi ayant esté payéz de nosdiz devoirs dont ilz compteront et nous respondront, ce vauldra garant et descharge à chascun de vous, en tant que a lui appartendra, en noz comptes quant mestier sera. Donné en notre ville de Ploermel, le derrain jour de fevrier, l'an mil coc m xx et quinze. Ainsi signé en marge : par le duc, de sa main. Par le duc de son commandement. P. IVETE.

X

Jeanne de Navarre, duchesse de Bretagne, veuve de Jean IV, régente, confirme les lettres de son époux, du 29 août 1397, qui accordent la levée du meaige et fixent les gages du connétable et des portiers.

[Redon, le 20 juillet 1400.]

J EHANNE, fille du Roy de Navarre, duchesse de Bretaigne, contesse de Montfort et de Richemond, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront ou orront, salut. Comme notre très honoré seigneur, Monseigneur le duc que Dieu pardoint, eust donné et octrié a noz bien amez les bourgeays et habitans de nostre ville de Nantes, une lectre, quelle nous ont apparue, dont la teneur ensuist:

Jehan, duc de Bretaigne, conte de Richemond, savoir faisons a touz ceulx qui ces presentes lectres verront, que pour le bien commun et augmentacion de nostre ville et pays Nantoys, Nous avons voulu et octrié, voulons et octrions par ces presentes, à noz bourgeays et habitans de notre ville de Nantes, les dous soulz qui ont acoustumé estre levez par my de sel blé et vin, en notre ville de Nantes, tant montant que bessant, en la manière acoustumée, et le denier par livre, et generallement toutes et chacuns les revenues qui ont acoustumé estre levées, pour convertir et employer es reparacions de nostre ville et pons de Nantes, et de nostre chastel de Piremil, jusques a trois ans commanczans au dixiesme jour d'aoust, après le daté de noz derraines lettres de ce faisantes mancion, pour estre convertiz et employez en la fortifficacion et reparacion de nostredite ville de Nantes et de nostre chastel de Piremil; et par chacun an seixante livres de gaiges, ledit temps durant, par les quartiers de l'an, a notre Connestable de notre ville de Nantes ; et poyer noz portiers de notredite ville, et maintenir en bon estat noz ponts d'entre notredite ville et chastel, sans escluses ainsi qu'il est acoustumé. Et ou cas que noz ponts rompront, par force de glaces ou autrement ledit temps durant, nous voulons que le devoir du passaige soit converty en la reparacion desdits ponts. A en faire faire et recevoir les levées et revenues nosdits bourgeoys et habitans par telles personnes comme ilz vouldront y commectre et ordrenner, ou les bailler a ferme celui qui meilleur leur semblera et verront le plus proffitable a faire. Et y mectre et ordrenner ung tailleur de peulx à leurs despens, en oultre ceulx qui ont acoustumé y estre pour en avoir vroy et leal rapport. Et a celuy ou ceulx qui de par eulx y seront ordrennez et commis, et mesmes a leurs fermiers si par aucune manière de ferme est traicté et gouverné, celles receptes, pour nosdiz bourgeays et habitans durant lesdiz troys ans, avons donné et donnons de ce faire plain pouvoir. En mandant et commandons par ces presentes, a nosdiz bourgeays et habitans, poyer convertir et employer lesdictes receptes en la reparacion de nosdictes ville chastel et ponts, poyer nosdiz connestable et portier, par l'advisement et ordrennance de notre cappitaine de notredicte ville et des plus suffisanz de nosdiz bourgeys et habitans de notredicte ville. Et que notre receveur de Nantes les en laisse et souffre joyr et user paisiblement, sans sur ce leur mectre ne souffrir estre mis aucun empeschement. Car ainsi le voulons. Et ces presentes, ou coppie et relacion de notredit cappitaine, et les quictances a ce appartenantes vauldront garant à ceulx qui mestier en auront. Et de ce faire, et les choses environ ce nécessaires et appartenantes, avons donné et donnons a nosdiz bourgeys et habitans leur depputez, et a chacun en tant que a lui pourra toucher, plain povair auctorité de par nous et mandement especial, par ainsi que ceulx qui feront lesdites mises et receptes seront tenuz compter et compteront de fait devant noz cappitaine senneschal et alloué dudit lieu, ou devant dous d'eulx, a ce appellez dous ou troys des gens notables de notre dite ville. Donné en notre Tour Neufve de Nantes, le XXIXº jour du moys d'aougst, lan mil troys cens quatre vings dix et sept. Ainsi signé : par le duc, de sa main. Par le duc, de son commandement en son conseil, presens vous Maistre Iehan de la Tremoille, Maistre Alain de la Rue, Maistre Hervé Nycolas, et pluseurs autres, Geffrey Cogleys.

Supplians nosdiz bourgeois et habitans de notredite ville, icelle lectre leur confirmer et les en faire jouyr, savoir faisons que nous, eu sur ce avisement o notre conseil, et aussi pour obvier a pluseurs maulx et inconveniens qui par deffault de reparacions pourront entrevenir a notredicte ville, que Dieu ne vueille; Nous, inclinée a leur supplicacion, et pour pluseurs causes qui a ce nous ont meue et meuvent, laditte lectre selon sa teneur et le contenu en icelle, o tous ses poins et articles en effect et substance, confermons et avons agréable et voulons quilz en usent et joyssent, par la forme et manière quil est contenu en icelle, en faisant et acomplissant les choses quilz doivent faire, selon le contenu d'icelle lectre. Laquelle lectre ratiffions et approuvons par ces presentes, a en joyr nosdits bourgeys et habitans, comme dit est, avecques et de toutes et chacune les revenues y appartenans, tant de ce que Jehan Queno en a levé, et sest entremis de lever et recepvré par l'ordrennance de notredit seigneur, que Dieu absolle, que autres tant du temps passé que avenir, durant que nosdiz bourgeys ont tenu et tendront lesdites revenues a leur main pour les causes dessusdites. Et voulons que ledit Queno, et les autres qui ont eu et receu et se sont entremis de faire la recepte et mise desdites revenues, ledit temps durant, en rendent et tiengent compte, si fait ne l'ont, a nosdiz bourgeys et habitans en la manière et selon le divis de ladite lectre, et les enquictons partant et voulons quilz en soint et demeurent quictes. Si mandons et commandons a touz nos officiers, justiciers, receveurs et autres en la partie a qui de ce peut et doit apartenir, de ainsi le faire tenir et en lesser et souffrir joyr lesdiz bourgeys et habitans sans aucun contredit. Car ainsi le voulons et leur avons octrié et octrions. Donné à Redon le XXº jour du mois de juillet, . l'an mil quatre cens. Ainsi signé par la duchesse, de son commandement ; présent vous et autres. HERVÉ LEGRANT.





[Nantes, le 3 décembre 1402.]

EHANNE, fille de Roy de Navarre, duchesse de Bretaigne, contesse de Richemont, tenante en notre main la conté de Nantes, par cause de notre douaire, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, salut. Entendu avons l'humble supplicacion de noz bien amez les bourgeoys et habitans de notre dicte ville de Nantes, contenant que celle notre ville avoit besoing et necessité de reparacion, et en estoient les guerites murs et cloaison d'icelle abutez cheois et despecez, en pluseurs lieux et endroiz, parce que lediffice estoit ancien et de si long temps, et avoit esté fait de si foible matère que ce estoit chose qui ne se povoit bonnement perpetuer ne soustenir en l'estat ou elle estoit; et aussi par la fortune et violence de grans vents, et autrement, avoient esté lesdictes guerites et cloaison affoiblyes et empirées. Et, par cause de ce, pourroit entrevenir en notredicte ville pluseurs maux inconveniens et dommaiges, par fait de guerre et autrement, que Dieux ne vueille. se pourveu n'y estoit; et mesmes que les ponts, d'entre nostredicte ville et nostre chastel de Piremil, estoient moult ruyneux et perilleux par deffault de reparacion nécessaire, parquoy le peuple delaissoit et delaisse a frequenter notredicte ville, et a y faire venir les biens et marchandises, en grant grieff dommaige et preiudice de nous, et de notredicte ville, et du bien publicque. Et pour ce Monseigneur le duc, que dieux absoille, par plusieurs années, ordonna certain denier ou acquict de deux soulz par chacun muy de sel de blé et de vin montant et bessant, par le fleuve de Laire, soubz les ponts de Nantes, estre mis et employé esdictes reparacions en oultre les autres devoirs ordennez pour icelle. Et nous, depuis son décès, l'avons semblablement ordonné, durant notre plaisir. Et pour ce que depuis les dessusdites ordonnances, et icelles reparacions ont esté moult grandement encommancées, et seront Dieu aydant, encores plus grandement et prouffitablement continuées pa faictes et enterinées, se ladicte ordonnance est continuée ; laquelle interrompue, ce que en est ja faict demourroit inutile, et ne seroit pour tout ce pourveu ne obvié aux inconvéniens dessusdits. Et nous ont supplié nosdits bourgeois y pourveoir de notre remedde, et y ordonner tellement que nosdictes ville fussent et soient reparéez mis mieulx et tenuz en suffisante reparacion et fortifficacion. Pourquoy nous, inclinez a ce que dit est, et qui desirons le bien commun, et eschiver aux perilz dommaiges et dangiers dessusdiz qui en pourroient ensuyr, avons voulu et octrié, voulons et octroyons, par ces

présentes, a noz diz bourgeois que les dessus diz denier ou acquit de deux soulz qui ont acoustumé estre levez par muy de sel de ble et vin en notre dicte ville, tant montant que bessant en la manière acoustumé, comme dit est, le peschaige des dimenches, le denier par livre, et generaument toutes et chacune les autres revenues qui ont acoustumé estre levées pour convertir et employer à la reparacion de noz diz ville et ponts de Nantes, soient doresenavant et pour le temps a venir, durant le cours de notre vie, levez et receuz par noz diz bourgeoys et habitans de la ville de Nantes, ou leurs ayans cause commis et deputez quant a ce, pour estre employez mis et convertiz, et de fait soient mis employez et convertis, durant notre vie comme dit est, a la fortifficacion utilité, profit et reparacion de notredite ville et des pavemens, et pour maintenir en estat les garites tant seulement de notre chastel de Piremil. Et voulons, que ceulx devoirs soient levez et receuz comme dit est ou par ferme ou autrement, ainsi que notre cappitaine et cinq ou seix des notables bourgeoys et habitans dudit lieu de Nantes, verront que sera à faire. Et pour payer en outre chacun an, a celui qui est et sera connestable de notredicte ville, soixante livres pour ses gaiges ; et aussi les gaiges de noz portiers d'icelle ville presens et avenir, et mainctenir en bon estat noz diz ponts, sans les escluses ainsi qu'il est acoustumé, et non autrement. Et ou cas que nosdicts ponts romproint par force de glaces ou autrement, Nous voulons que le devoir de passaige soit receu cueilly et levé par gens commis et deputez de notre cappitaine de Nantes, et de noz diz bourgeoys et habitans de notredicte ville, ou baillé a ferme, par noz diz cappitaine, bourgeoys et habitans, celui qui meilleur leur semblera et verront estre le plus proffitable, durant notre vie comme dit est. Et pour et quant afin de veoir faire celles receptes soit mis et ordonné, durant notre vie, ung tailleur de par culx et a leurs despens, en oultre ceulx qui ont acoustumé y estre, pour en avoir vray et loyal rapport. Et a celui ou ceulx qui de par eulx y seront ordonnez et commis, et mesmes a leurs fermiers si par aucunes voyes celles receptes estoient affermées, Nous avons donné et donnons de ce faire plain povoir, auctorité de par nous et mandement especial. En mandant et commandant, par ces meismes presentes, a noz diz bourgeoys et habitans payer convertir et employer, durant notre vie comme dit est, celles receptes en la reparacion de nosdites ville, ponts et pavemens, comme dit est, et garites de Piremil, payer nosdiz connestable et portiers, par l'avisement et ordonnance de notre cappitaine, de Nantes, et cinq ou six des plus suffisans de nosdiz bourgeoys et habitans que notredict cappitaine advisera. Et, a noz receveurs general ou particuliers de ladite conté, et a touz noz autres officiers dudit lieu presens et avenir, a qui de ce peut et pourra appartenir, quilz les en laissent et souffrent joyr et user paisiblement, sans sur ce leur mectre ne souffrir estre mis aucun ennuy, debat ou empeschement. Car ainsi le voulons. Et ces presentes ou coppie, et relacion de notredit cappitaine, et les quictances a ce appartenantes vauldront de ce garant acquict et descharge a ceulx qui mestier en auront, par ainsi que ceulx qui feront lesdites mises et receptes dessusdites seront tenuz compter, et compteront de fait, devant noz cappitaines sennechal et alloué dudit lieu qui pour le temps seront, ou deux deulx, a ce appellez deux ou troys des gens notables de notredicte ville, et ne seront tenuz en compter devant autres. En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre signet, o notre seing manuel, a ces presentes, en absence de notre seel. Donné en notre Tourneuve de Nantes, le miº jour du moys de décembre, l'an de grace mil quatre cens et deux.



#### XII

Jean V accorde aux Nantais le droit de choisir des jaugeurs, pour vérifier leurs mesures, l'exemption des fouages et la création d'une foire franche qui durera quinze jours.

[Rennes, le 2 décembre 1407.]

EHAN, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, a nos senneschal, alloué, prevost et receveur de Nantes et de la Prevosté dudit lieu, et a tous et chacun nos autres justiciers et officiers a qui de ce appartiendra et pourra appartenir, salut. Receues avons aujourduy les supplicacions que nous ont faictes nos bien amez les bourgeays et habitans de notre ville de Nantes, contenant que comme en notre pays nantays croysse et ayt par aucunes années grant quantité de vins, et y viennent pluseurs marchans meismes de notre pays, et de pluseurs estranges contrées, pour achapter et enmener d'iceulx vins, aucuns vendent ceulx vins en fustz de pippe qui sont trop petitz et qui tiennent mains que la moëson d'ancienneté ordennée et acoustumée : Parquoy les marchans se rusent et delaissent de venir querir et achapter ceulx vins; parquoy noz devoirs sont maindres, notredit pays de Nantes moins fréquenté de marchans, et ne treuvent pas nosdits supplians si bonne delivrance de lours vins, et en grant dommaige et preiudice de nous et de noz droiz, et de nosdits bourgeoys et habitans, et du bien commun, si comme ilz dient : Pourquoy nous ont humblement supplié que il nous pleust de notre grace, que pour les temps a venir soint mis et ordennez, en notredit pays nantays, certains depputez et jurez, lesquelx, a gauge, mesureront et gaugeront fustz et vaisseaulx de vin quant ilz seront venduz, ainsi que, sans avoir esgard au nombre desdiz vaisseaulx, les achaptours soient tenuz a payer selon la mesure qui par lesdiz gaugeours sera trouvée, et non en plus large.

Item, comme en toutes bonnes villes, communellement et en especial en celles qui sont sur port de mer, et esquelles viennent et arrivent navires et vaisseaulx avecques denrées et marchandies, ait acoustumé avoir foyres qui ont pluseurs previlleges et franchises; et notredite ville de Nantes soit et est une de nos principalles et meilleures villes, et qui est sur port de mer, et y viennent pluseurs marchans de pluseurs contrées, lesquelx y font venir, tant par mer que par les rivières qui y viennent, et aussi par terre, denrées et marchandises, et en notredite ville nous n'avons acoustumé avoir aucune foyre franche ne prévillegiée, parquoy elle en est mains marchande, moins habitée et de maindre reputacion et valour, comme ilz dient: Pourquoy Nous ont humblement supplié et requis, nosdiz bourgeays et habitans, que il nous pleust, de notre grace, y donner croyer et ordenner une foyre, a y estre tenue chacun an, par le temps de quinze jours, en tel temps et en telle saison que sera notre plaisir. En laquelle foyre, les marchans qui y vendront soint quictes de nos devoirs d'entrée et de touz nouveaulx impostz des denrées et marchandies quilz y ameneront et feront

venir et qu'ils y vendront et achapteront durant icelle foire, en nous payant nos anciennes coustumes et nos devoirs dyssue des denrées quilz emmeneront hors de notre pays.

Item, comme il ayt en notredite ville ung devoir introduit et ordonné pour la reparacion d'icelle, que on appelle dous souls par muy, sur blé, vin et sel montant et descendant par la rivière de Loire: et ainsi soit que pluseurs marchans, par previlleges de noz monnoyes et autrement, se veulent exempter dudit devoir, et ne veulent payer yceluy devoir des denrées et marchandies quilz font mener et conduyre par ladicte rivere, par soubz les ponts de Nantes, marchandement, pour le revendre et soy marchander, et non pas pour lour provision, ou grant dommaige et preiudice de notredite ville et diminucion dudit devoir appartenant à la reparacion d'icelle, comme dit est. Pourquoy nous ont supplié et requiz, noz diz bourgeois et habitans, que sur ce nous leur pourveons de remedde convenable; et aussi comme ainsi soit, que nous et noz predicesseurs avons franchy et exempté plusieurs de noz villes de Bretaigne de noz fouaiges, sans ce que elles ayent acoustumé aucune chose en payer, neantmoins en notredite ville de Nantes nous facons lever le fouaige et constreignons les habitans en icelle a le payer, quand le cas y eschet; ilz nous ont supplié que il nous pleust, de notre grâce, que notre ville ne feust pas en ce plus à cimertié [?] que nosdictes autres villes de notredit pays et qu'il nous pleust desdiz fouaiges les franchir et exempter durant notre plaisir. Pourquoy, ces choses considérées, nous inclinez a loursdites supplicacions, et desirans pourveoir au bien et accroissement, prouffit et utilité de notredite ville, et desdiz bourgeois et habitans dicelle, par l'avisement et meure deliberacion de notre grant conseil, avons ordonne et pourveu sur lesdiz supplicacions et requestes en la manière qui ensuit : Et premier, avons voulu et ordonné, et par ces présentes voulons et ordennons, que, appellez des plus notables de noz diz bourgeois et habitans et des gens de l'église et aussi des nobles du pays, jusques a deiz ou a douze, vous, ou dous de vous, desquelz notredit alloué soit ung, mettez, instituez et ordennez gens suffisans et savans pour gauger et mesurer lesdiz fustz et vesseaulx de vin, en compte pour pippe de vin, tel nombre de quartes comme il appartient, selon l'usement du pays, ainsi que les achatours soient tenuz de payer, et ceulx qui devront rendre vin soient tenuz le bailler selon la mesure de ladite gauge, sans avoir esgard aux vesseaulx esquelx le vin sera livré, ou ilz soient grans ou petiz. Lesquelx gaugeours feront serment, par devant vous ou l'un de vous noz diz juges, de bien et deuement se y porter, et ledit office faire et exercer loyaument a leur povoir, sans fraulde, colusion ne mal engin. Et seront payez lesdiz gaugeours de lour salaire raisonnable, de tel salaire sur ceulx et comme vous ou dous de vous, o l'avisement dessusdit, regarderez et aviserez. Mesmes nous avons voulu et octrié, voulons et octrions par ces presentes, quil ait et soit doresenavant tenue, et des le temps de present creons mectons et ordonnons une foyre a estre tenue par chacun an, pour et de par nous. en notredite ville, en noz fez, a durer chacune foiz par le temps de quinze jours; a estre mise assignée et ordennée en telles places et en tels lieux, et aussi en tel temps et saison de l'an, comme par vous ou dous de vous, dont notredit alloué sera l'un, par l'avisement dessusdit sera veu, et ainsi estre plus proffitable necessaire et convenable. Et voulons et octryons, que touz et chacun les marchans et marchandises venans et affluens dehors notre duché, tant par eaue que par terre, excepté des blez et vins venans d'amont, et sel venans d'aval en notre port de Nantes, par ladite rivière a ladite foyre, soint quittes de noz devoirs d'entrée et de touz nouveaulx impostz, a cause des denrées et marchandises que ilz ameneront et feront venir dehors, tant par eaue que par terre, et aussi quilz vendront et achapteront en notreditte foyre durant icelle, sans aucune chose en payer a nous ne autres, fors seulement les devoirs anciens et noz devoirs d'yssue de toutes les marchandises et

denrées que lesdiz marchans vendront, achateront et amerront, et feront traire et mener hors de notreditte ville et port de Nantes, que nous reservons en la maniere acoustumée, avecques noz amendes, proffiz et avantures des cas, deliz et forfaiz qui escherront à ladite foyre et autres droiz. Lesquelz devoirs lesdiz marchans payeront à noz receveurs des lieux presens et a venir, et es autres aquilz appartendront. Et ycelle foyre, par vous et les dessusdiz advisée a estre tenue es lieux et temps, qui par vous seront mis et ordennez comme dit est, voulons et vous mandons, et a chacun de vous, que vous faittes assavoir et assigner publicquement par ban et autrement par noz villes et pays de Bretaigne, et aillours le signiffier ou il sera necessaire et convenable. Et en oultre voulons et ordonnons, que toutes personnes quelzconques, non obstant quelzconques previlleges quilz ayent, soit par raison de noz monnoves ou autrement, qui marchandemment feront venir mener et conduyre, tant d'amont que d'aval, blé, vin et sel par celle rivière et par les ponts dessusdits, pour revendre, proffiter et marchander, et non pas pour lour estorement, payent aux fermiers ou receveurs diceluy devoir, ceulx dous soulz par muy, pour le fait de ladite reparacion, de ce quilz en feront ainsi mener marchandement, sans ce quilz en soint francs ne quites, ne aucunement supportez. Et dendroit nosdiz fouaiges, nous, en considerant les grans charges que lesdiz bourgeois et habitans de notreditte ville, ou temps de notre tres honnoré seigneur et père que dieux absolle, et de nous, ont soustenu et soustiennent de jour en jour en pluseurs manieres, de notre grace especiale avons voulu et octrié, voulons et octryons que les demourans et habitans en l'enclose de notredite ville de Nantes, tant seulement, soient francs, quites et exempts. Et par ces presentes les franchissons, quictons et exemptons, de nos fouaiges pour le temps à venir, durant notre plaisir, sans estre contraincts ne pourforcez a aucune chose en payer, durant notre plaisir. Car ainsi le voulons et le lour avons octrié et octryons, de notre grâce espécial, non obstant quelxconques ordennences, deffenses ou lettres revocatoires faictes ou a faire, de nous ou d'autres à l'encontre. Laquelle grace ne voulons aucunement estre revocquée, ne que a icelle soit desrogé par revocacion generalle qui en soit faite, si elle n'est expressement et nommeement, par nous, de notre certaine science, revocquée, a juste et raisonnable cause, et qu'il soit fait mencion expresse de l'enclose de notredite ville et de ceste notre presente grâce. Si vous mandons, commandons et commectons, et a chacun de vous, que les choses et chacune dessusdites, chacun a sa maniere comme devant est dit, vous faites enterinez et accomplissez, et faites tenir garder et acomplir, et mectre a deue exécucion, la tenour effect et substance de cestes nos presentes lettres, et icelles faictes sortir et avoir lour effect au desir dicelles, et selon que il appartient en la meilloure forme et manière que faire se pourra, et que sera mestier et neccessaire. Lesquelles nosdites lettres voulons que ilz ayent et sortissent lour planier effect enterinement; et que de notre grâce, par nous faite a noz diz bourgeoys et habitans de notre dicte ville, vous les fettes laissez et souffrez jouyr et user paisiblement, sans debat ne empeschement quelzconques. Car ainsi le voulons, et nous plaist estre fait. Et voulons que la coppie de ces presentes vaille garant acquict et descharge a ceulx qui mestier en auront. Et de ce faire, avecques toutes et chacunes les choses pertinentes et neccessaires, vous avons donné et donnons plain povoir, auctorité de par nous, et mandement espécial. Mandons et commandons a touz et chacun nos subgictz, en ce faisant vous obeyr et diligemment entendre. Donné en notre ville de Rennes, le second jour du moys de décembre, l'an de grâce mil quatre cens et sept.

Ainsi signé, par le duc de sa main: Par le duc. En son grant conseil, ouquel vous estiez l'evesque de Nantes, le président, l'abbé de Saint-Mahé, le trésorier de Rennes, le sennechal de Broerec, l'aloué et procureur de Nantes, l'aloué de Ploermel et plusieurs autres. J. Halouart.



# XIII

Jean V confirme les privilèges de Nantes et accorde le droit : 1° de nommer un ou deux procureurs; 2° de fixer un endroit pour recevoir les droits de péage; 3° d'élire trois ou quatre prud'hommes pour visiter le pain; 4° de nommer les portiers et d'ordonner leurs gages; 5° de défendre de vendre du vin dans les lieux déshonnêtes; 6° de nommer deux prud'hommes pour visiter et tarifer le poisson de mer.

[Ploermel, le 21 février 1410 (1411 N. S.)]

EHAN, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemond, a nos cappitaine, aloué, prevost et procureur de Nantes, salut. Nos bien amez bourgeays et habitans de notre ville de Nantes, nous ont fair expouser en supplient, comme nos predicessours dux et princes de Bretaigne, que Dieu absolle, leur aient donné et octrié pluseurs libertez et franchises, et certaines revenues ordennées pour les reparacions de notre dicte ville, et pons dicelle, et garites de notre chastel de Piremill, gaiges de connestable portiers et aultres charges quils ont a soustenir pour ladicte ville; que lesdictes franchises et libertés et lesdictes revenues pour ladicte reparacion, Nous voulissions confermer et ratiffier, et leur donner nos lettres de confirmacion pour leur valoir: Nous, inclinez a leur supplicacion, desirans le bien et augmentacion de notre dicte ville, lesdictes franchises et revenues a eulx données et octriées par noz predicessours, comme dit est, par deliberacion de notre conseill confermons et rattiffions par ces presentes, et voulons quilz sortissent leur effet, et quilz en usent et jouissent pour le temps avenir ainsi quilz ont fait ou tems de nos predicessours.

Item, que pluseurs de noz subgiz, aultres que noz officiers, lievent et prennent pluseurs sommes de pecune en notre dicte ville, sur les denrées et vesseaux venans en icelle par notre ripviere de Loire et aillours, que noz ditcz supplians dient estre contre raison, et que pour occasion d'iceulx peages les marchens ont par pluseurs foiz delessé et encore delessent a venir et frequanter notre dicte ville en préiudice et domaige de nous et desdiz supplians, et pour ce que bonnement ne se pevent assembler pour constituer faire et ordenner procureur pour eulx de poursuir garder et deffendre leurs droiz franchises et libertez de notre dicte ville, que est bien expédient a faire, Nous ont supplié leur donner congié pouvoir et licence de faire et ordenner un procureur toutesfoiz quant ilz verront l'avoir affaire par l'ordennence et avisement desdiz suppléans ou de la maire et plus saine partie d'eulx: Nous, a la supplicacion de noz diz bourgeois, et pour ce que est chose licite et expedient, avons voulu et octrié, voulons et octrions a noz diz bourgeais de noz licence et octroy,

pour ce que aultrement ne le pevent faire, que par l'avisement et ordennance deulx, ou de la maire ou plus saine partie diceulx, ilz facent constituent et ordennent un ou deux procureurs, pour pour-suir garder et deffandre leurs droiz franchises libertez et prerogatives, et besoigner pour eux es chouses qui toucheront les faiz et negoces de ladicte ville et desdiz bourgeoys et habitans, et ainsi qu'ils verront estre expedient et neccessaire. Et voulons que de ladicte procuracion, de molt a mot le double demeure devers la Cour.

Item, que pluseurs altres que noz officiers lievent en notre dicte ville pluseurs peages sur les denrées venantes en icelle, et que les recepveurs diceulx peages demeurent en pluseurs et divers lieux, les uns dedans la ville, et les aultres dehors, que les marchens ne cognoessent pas, et ne les pevent bonnement trouver pour faire leur delivrance; par cause de quoy lesdiz marchanz ont esté et sont maintesfoiz a ruser et retarder eulx et leurs vesseaulx de faire lour voyage, dont lesdiz marchens se sont maintesfoiz complaignz auxdiz bourgeays, humblement requerens sur ce leur pouveoir de remede: pour ce est il que nous, qui ne voulons lesdiz marchanz estre ainsi vexés ne retardés a faire lours diz voyages, voulons et vous mandons, o lavisement des conseill de noz diz bourgeays, ad ce appellez ceulx qui lievent ceulx peages, vous eslizez et ordennez un lieu et place convenable en notre dicte ville, ou les diz recepveurs et marchens pourront et devront convenir ensemble de certaine hore du jour pour faire lours expedicions et delivrances sur le fait desdiz peages, et chacun jour a ladicte hore, se comparaistront lesdiz recepveurs et auxi lesdiz marchens silz voient lavoir affaire, pour avoir expedicion comme dit est.

Item, que es temps passés il a acoustumé estre esleu, par lavisément de nozditz bourgeays, en la presence de vous noz ditz prevost et procureur, trois ou quatre prodes hommes pour voirs et visiter le pain que l'on cuist pour vendre en notre dicte ville, et savoir sil est de poys raisonnable, eu esgard au pris que blé valoit au marché, et vous rapporter le deffault qui y estoit trouvé, affin de y pourveoir de remede, et ainsi a esté gouverné ou temps passé juques a puix nagueres de temps. Et comme il soit bien neccessaire y pourveoir pour le bien et prouffit commun, Nous ont supplié sur ce notre provision; pour ce est il que nous, par deliberacion de notre conseill, voulons et vous mandons que, o l'avisement de noz diz bourgeays, vous mectez intituez et ordennez trois ou quatre prodes hommes pour veoir et visiter le pain par chacune sepmaine, ou quant et toutesfoiz qu'ils verront lavoir affaire, et savoir sil est de poys competant ou non selon le pris du blé, pour le vous rapporter a chacune foiz, affin de pugnir et faire amander le deffault sur ceulx qui en seront reprins. Et parce n'est notre intencion que vous noz ditz prevost et procureur ne puissez de vous comme gardes de la justice voirs ledict poys et y pourveoir de remede convenable, si deffault y estoit trouvé.

Item, que en notre dicte ville avoit pluseurs portiers pour devoir garder les portes, et un homme pour gouverner l'orloge dicelle ville, qui prennent chacun an pour gaiges de faire ceulx offices sur les dictes revenues grant somme de chevance. Lesquelles offices nous avons données a pluseurs qui ne resident, ne ne font pas les chouses qui appartiennent et sont bien neccessaires a l'exercice desdictes offices, comme ilz dient; par quoy pluseurs maulx et inconveniens, que Dieu ne vueille, pourroint sourvenir a notre dicte ville; et que pour non resider et se prandre garde les douves de notre dicte ville sont comblées, remplies des chouses que on y giete dedans, et des bestes qui y viennent chacun jour, et aussi que ledit orloge nest pas gouverné comme il appartient: Nous, ces chouses considerées par deliberacion de notre dit conseill, voulons et ordennons que dores en avant par lavisement de vous notre dit cappitaine, noz ditz bourgeoys appellez pour avoir ains deli-

beracion et conseill deulx, vous metez et ordennez gens abilles et suffisanz a servir et faire lesdites offices, o la residence et exercite qui y appartient, et pour ce faire lour ordenner a chacun deulx sallaires raisonnables sur lesdites revenues, et le sourplus saucun est soit mis et emploie aux reparacions de notre dicte ville.

Item, que en notre dicte ville en laquelle viennent et affluent pluseurs estrangiers de pluseurs gens de mestier comme barbiers, mareschaulx, tannours et correours de cuirs, corduaniers et bouchiers, lesqueulx de jour en jour vendent vins en taverne es mesons ou ilz font leur mestier, ce ce que nest pas acoustumé ne souffert en aultres bonnes villes, et que pluseurs en aborrent et ont dongier, qui est et peut estre cause de pluseurs maladies, humblement requerenz sur ce notre provision; pour ce est il que nous considerent ce que dit est, et qu'il y a assez de lieux honestes en notre dicte ville ou l'on vent vins en taverne, Nous mandons et commandons que vous deffendez et faictes deffendre à touz ceulx qui sont desdiz mestiers que dores en avant ils ne vendent vins en taverne et mesons et lieux ou ilz font leurs mestiers, et que s ilz en vendent que ce soit en lieu honeste daillours; et en aultres maisons que en celles ou ilz font leur mestier, ou en celles ou ilz font leur mestier en lieux honestes aillours, et en aultres maisons non participans et hors des lieux ou ilz exercent leurs diz mestiers et chacun d eulx.

Item, que en notre dicte ville a esté acoustumé, par l'avisement de noz diz bourgeays et habitans, estre esleu, en la presence de vous noz diz prevost et procureur, deux prodes hommes a visiter le poisson de mer que len apporte pour vendre a notre dicte ville, pour savoir sil est bon et suffisant a mectre et y exposer en vente, et quil ne soit infect, et le faire mectre a raisonnable pris, et aussi pour compter le poisson entre les vendours et achatours, et le faire marchent; et ainsi a esté reglé et gouverné juques a puix nagueres; et nous ont supplié sur ce lour pourveoir de remede. Pour ce est il que nous, eue sur ce deliberacion en notre conseill, voulons et vous mandons que dores en avant, o l'avisement de noz diz bourgeays, vous mectez, instituez et ordennez doues personnes suffisans et solvables, se recognoessans en telle chouse pour viseter le dit paesson et faire les aultres chouses appartenans audit office, et en faire bon et loyal raport, ainsin qu'il appartient, affin de pugnir ceulx qui devront estre pugniz et y avoir noz amendes ainsi que en tel cas appartient.

Item, sur ce que les diz suppléans se complaignent disans que dempuix le temps de vignt ans derrains les receptes et offices de notre dicte ville, a cause et soubz umbre de noz briefs, avoient alevé et fait pour noz ditz briefs sur et de pluseurs denrées et marchandies qui ne doivent pas briefs, et a cause dicelles marchandies ne avoit esté acoustumé de paravant prandre ne lever deniers a cause de briefs, que dient estre en leur prejudice et dommaige, humblement requerant sur ce notre bonne provision; pour ce est il que nous vous mandons et commandons que, appellez ad ce noz procureur et recepveur dudit lieu, vous enquestiez et accertenniez depuix quel temps on a introduit celui devoir de briefs et sur quelles denrées, et se de paravant on avoit acoustumé en poier briefs ou non, et pour ce que le fait est moins suffisamment declaré a esté dit que ilz baidront par articles et desclaireront plus a plain le fait pour lequel ilz se complaignent, et aussi notre dict procureur pourra bailler ceulx articles et sur icelles a tout le fait enquerir et le rapporter devers nous a notre conseill pour en ordenner.

Si vous mandons et commandons et a chacun de vous que les chouses et chacune dessurdictes, ainsin que nous avons voulu et ordenné, vous faictes tenir garder regler et gouverner deuement comme dit est sans les enfraindre. Et si vous trouvez aucune chouse avoir esté ou estre faite ou innouvée au contraire le faites reparer et mectre a deu estat. Car ainsi nous plaist et le voulons,

nonobstant quelxconques lettres ou mandemenz subretices donnés ou a donner au contraire. En tesmoign desquelles chouses, et que ce soit ferme et estable, nous avons fait mectre et apposer a ces presentes notre grand seel en laz de soye et cire vert, sauff en toutes chouses noz droiz souverainetez et noblesces reservées. Donné en notre ville de Ploermel, notre general parlement tenant, le vignt et unyeme jour du moys de feuvrier l'an cccc et deiz.

Par le duc en son conseill, ouquel estoint les evesques de Dol et de Cornouaille, l'arcediacre de Nantes, Tristan de la Lande, les seneschaulx de Rennes, de Ploermel, et de Guerande et autres. Signé: Eon de La Fosse.

(Archives municipales, série AA, nº 2.)



#### XIV

Jean V, à l'occasion « de la joieuse nativité de son filz le conte de Montfort, » confirme tous les privilèges accordés par lui et ses prédécesseurs.

[Vannes, le 18 mai 1414.]

EHAN, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, a tous ceulx qui ces présentes verront ou orront, salut. De la partie de noz bien amez et feaulx subgiz les bourgeois et habitens de notre ville de Nantes, nous a esté exposé que jasoit ce que des temps anciens par nos predecesseurs Roys Ducx et Princes de Bretaigne, et derrainement par notre tres honoré seigneur, de tres noble et excellent memour le duc notre pere, que dieu absoile, pour icelle notre ville de Nantes de plus en plus accroistre et augmenter, et autres pluseurs bonnes et justes causes qui ad ce l'esmovoint, aint este octriez donnez et conferez, a notre dicte ville et aux diz bourgeois et habitens d'icelle, pluseurs graces libertés et franchises prerogatives et privileges; et entre les autres que nulli ne aucun ne puisse vendre ne adenerer par detaill ou a minu en notre dicte ville draps vins ne autres denrées quelxconques, excepté ceulx tant seulement qui demoroint et faisoint leur continuelle mancion et demorance en notre dicte ville, sauff aux autres a telles choses vendre s en aider et marchender en gros. Et depuis le deceix de notre dict seigneur et pere, notre tres redoubtée dame et mere la Royne d'Angleterre qui est a present, et duchesse de Bretaigne, ayant pour lors le gouvernement et administration de nous et de notre pais, ait ratiffié loué et approuvé les dictes graces ottroiz et privileges; et nous, venuz a notre eage et au gouvernement de notre pais, en notre parlement presenz noz prelaz et barons, par delibéracion de notre grant conseill, ayons pareillement les dictes graces libertés franchises prérogatives et privileges ratiffié loué et approuvé, et de notre auctorité royal et ducheal confermé. Ce niantmoins et depuis aucuns leur ont donné et donnent pluseurs empeschemens troubles et molestes sur le joissement de leurs dictes graces et privileges, en leur tres grant preiudice et dommage diminucion et empirement de notre ville et de la chose publique dicelle, suppliens sur ce leur estre pourveu de notre gracieux remede. Pour ce est-il que nous, voulenz pourveoir aux inconveniens dessusdiz, et icelle notre bonne ville de Nantes, et la chose publique dicelle en son estat garder et conserver et icelui accroistre et augmenter touzdis de mieulx en mieulx, et ensuivent aussi et approuvant les bons et louables propoux faiz et ordrennances de notre dict seigneur et pere, et de noz autres predecesseurs dessusdiz, pour les causes davant dictes et pluseurs autres justes et raisonnables causes qui ad ce nous font esmouvoir,

de notre certaine science et delibere propoux, et par deliberacion de notre grant conseill, lesdiz graces et ottrois, libertés et franchises, prerogatives et privileges, par nous et noz predecesseurs faiz donnez et ottriez a notre dicte ville bourgeois et habitens dicelle, avons ratiffié loué et approuvé, et par la teneur de ces presentes ratiffions louons et approuvons, et de notre autorité royal et ducheal confermons; et de nouvel, a la joieuse nativité de notre tres cher et tres ame filz, le conte de Montfort, pareilles et semblables graces franchises libertés prerogatives, faisons, donnons encore et ottrions a notre dicte ville et à noz diz feaulx et subgiz les bourgeois et habitens dicelle, pour en joir perpetuellement a touz temps mais. Si donnons en mandement à noz cappitaine senneschal alloué et prevoust de notre dicte ville, leurs lieutenanz, qui a present sont et qui pour le temps avenir seront, et a tous noz autres justiciers et officiers presenz et avenir a qui de ce appartendra. et a chacun d eulx, que des dictes graces libertés franchises prerogatives et privileges faiz et ottriez, tant par noz diz predecesseurs, que par nous comme dit est, faire laisser et seuffrir joir les dictz bourgeois et habitens, et notre dicte ville avecques eulx, pour les temps avenir garder maintenir et deffendre sur le joissement diceulx, et sens iceulx violer, ne seuffrir violer ne enffraindre en aucune maniere; et se ilz ou aucun deulx trouvent aucun ou aucuns autres que les manans demouranz et habitens en notre dicte ville vendre ne adenerer vins ou draps par detaill en notre dicte ville, ou faicte attemptée ou innovée contre lestat et forme desdiz privileges et grace et en preiudice dicelle et de noz diz bourgeoys et habitens, le faictes promptement et sens delay reparer, et mettre a premier estat et deu, et amander a nous et a partie, et desdommager. Car ainsin le voulons et nous plaist, et l avons ottroié et ottroyons se mestier est de grace especial, nonobstant quelxconques lettres surreptices données ou a donner, impetrées ou à impétrer au contraire. En tesmoign desquelles choses, et que ce soit ferme et vallable a tousiours mais, nous avons fait mettre et apposer a ces presentes notre grant seel en laz de soye et cire vert. Donné en notre ville de Vennnes, le xviije jour de may, l'an mil quatre cens et quatorze.

Signé: Par le duc.

Par le duc de son commandement, presens levesque de Cornouailles, les archediacres de Nantes et de Rennes, messire Henri du Juch, messire Gilles Delbiest, Tristan de la Lande, Jehan de Polhay, et autres. Signé: IVETE.

(Archives municipales, série AA, nº 2.)





#### XV

Jean V confirme les privilèges, énumérés en quinze articles, y compris la faculté d'élire deux procureurs-syndics, en récompense de la fidélité des Nantais, lors de l'attentat des Penthièvre sur sa personne.

#### [Vannes, le 19 septembre 1420.]

Jehan, par la grace de dieu duc de Bretaigne, conte de Montsort et de Richemond, a noz seneschal, aloué, prevost, procureur et receveur de Nantes, leurs lieuxtenancz et a touz noz autres justiciers et officiers a qui de ce peut ou pourra appartenir, salut. Noz bien amez et seaulx les gens deglise, bourgeois et habitans de notre ville de Nantes, nous ont sait exposer en suppliant, comme noz predicesseurs ducs et princes de Bretaigne, que Dieux abseulle, leur ayent donné et octroyé pluseurs previleges, libertez, franchises et revenues, pour la reparacion de notre dicte ville, qu'il nous pleust lesdicts previleges et libertez confermer, et leur en donner et ottroier noz lettres: Pour quoy nous inclinez a leur supplicacion, desiranz le bien et augmentacion de notre dicte ville, Avons par deliberacion de notre conseill, notre general parlement tenant, confermé, loué, ratissié et approuvé, confermons, louons, ratissions et approuvons par ces presentes lesdictes franchises et revenues a elx données et ottroyés par nos predicesseurs, et nous depuix, et voulons que sortent leur planier effect, et qu ilz en usent et jouissent, pour le temps avenir, ainsi qu ilz ont fait es temps passez, selont la forme des lettres qu ilz en ont obtenu de noz predicesseurs et de nous.

Item, nous ont supplié, comme les genz soint de roison, et de leur premiere institucion, ordennez pour la seurté et garde des forteresses, et ayent a coustume ceulx qui ont reffuys a chacune ville ou forteresse y faire le guet, et que en muant la nature diceulx guez a notre dicte ville de Nantes, avoint esté yceulx mis et convertiz a deniers par acenz de certaine somme de monnoye, par an ou quartier, et par ce ceulx qui devoint faire le guet a notre dicte ville ne le fesoient; par quoy, et le deffault dudict guet se povoit ensuir moult de inconveniens, et que lesdiz supplians, depuix la prinse de notre personne, avoint fait a notre dicte ville un tres grant guet et riereguet de leurs personnes, par chacune nuyt, et a garder les portes de notre dicte ville, tellement que durant notre absence, ilz faisoint le guet riereguet et garde de portes chacun d'eulx de quatre jours en quatre jours, et depuix notre venue et delivrance de sept jours en sept jours, et y ont eu moult de grans paines et travailz, et grandement exposé de leurs biens a eulx armer

et maittre en bon apparoill pour la deffense et garde de notre dicte ville et autrement ; quelles choses ne pourroint ainsi bonnement soutenir, et pour celle grande charge pluseurs de notre dicte ville la pourroint delesser, quil nous pleust que ledict acens de guet cessast, sanz ce que aucune chose en feust doresenavant levée par argent, et que lesditz guet et riereguet et garde porte feussent faiz ad ce que notre dicte ville fust bien gardée et en perpetuelle seurté, et ce leur ottroyer pour previlege et franchise, a touz jours mais : Pour quoy nous inclinez a leur dicte supplicacion, desiranz pourveoirs a la bonne et seure garde de notre dicte ville, attendu les choses dessurdictes et autres causes qui ad ce nous esmeuvent, Avons, par deliberacion de notre conseill, voulu et ottrié auxdiz supplianz, et par ces presentes voulons, ottrions et ordennons que pour le temps advenir le guet de notre dicte ville et des forbourges d'icelle, soit fait mis converti et emploié a la garde d icelle, et que les mananz habitans et demourans en notre dicte ville et forsbourges facent lesdiz guet riereguet et garde de porte ainsi qu'il appartient et que le temps le requerra, sanz ce que aucun s en puisse exempter ne franchir, par quelconque grace ou previleges que ce soit, et que pour le temps advenir il en soit aucune chose accensé par notre cappitaine dudit lieu ne autre, et ainsi l'avons ottrié et ottrions ausdits supplians pour franchise et previlege perpetuel, sans ce que le puissons james revocquer par lettres ne autrement. Signé: GRIMAUT 1.

Item, Nous ont humblement exposé que autresfoiz, pour le bien de la reparacion de notre dicte ville, il nous avoit pleu ordenner en notre dicte ville et es forsbourges, et en certainnes paroesses environ, le dixiesme denier du vin y vendu en detaill, quelle chouse se lieve par l'apeticement de la mesure, et doye finir la levée au premier jour de lan prochain venant, et nous aint supplie, comme ilz aint fait a notre dicte ville pluseurs notables reparacions, y mis et emploié moult de chevance, et auxi pour le fait de notre guerre ayent grandement froié et employé du leur, tant pour faire abattre et arazer Chastoceaulx, a faire une grosse bonbarde, que autrement en pluseurs manieres, et tellement que les receptes appartenantes a la reparacion de notre dicte ville ny ont peu fouesonner ne suffire, et ait convenu auxdiz bourgeois et habitans y emploier et prester du leur propre a grant somme et estimacion, et seroit encore necessaire et expediant faire grantz ediffices et reparacions a notre dicte ville, tant aux pons que autrement, quelles choses ne pourront estre faictes sanz grans finances, quil nous pleust proroger le temps de lever ledit impost jucques a trois ans prochains venanz, commenczans au dit premier jour de l'an prochain venant, ou a tel temps quil nous pleroit, ad fin de emploier les deniers qui en seront levez a la reparacion de notre dicte ville. Savoir faisons que nous, en consideracion es chouses dessurdictes, avons par deliberacion de notre conseill, voulu ottroyé et ordenné, voulons, ottrions et ordennons que ledit impost dudit dixiesme denier soit levé jucques a trois ans prochains venanz, commenczans audit premier jour de lan prochain venant, en la maniere acoustumée, et es lieux par nous autresfoiz ordennez, sellon la tenour de noz lettres autresfoiz sur ce faictes et ottriés auxdiz supplians. Et iceulx trois ans passés, voulons que ledit impost cesse de estre levé.

Item, Nous ont signifié, comme il soit expediant pour la seurté et bonne garde de notre dicte ville, que à la garde des portes dicelle ait portiers, quelx soint genz de seurté et bien esleuz du cappitaine de notre dicte ville et desdiz bourgeois et habitans, et aint a coustume ainsi estre eleuz et poiez sur les reparacions de notre dicte ville, et que puix nagueres, nous ayons donné a

¹ Chacun des articles est signé : Grimaut. Nous avons supprimé dans l'impression cette signature qui, sur l'original, certifie l'authenticité du texte, mais ne semble ici que l'embarrasser.

pluseurs de noz serviteurs les gardes desdictes portes, qui ne daygnent excercer lesdictes offices de leurs personnes, anczois les afferment et ont affermé a autres qui en ont receu et veulent recepvoir les gaiges qui se montent par chacun an quatre vigntz saize libvres ou environ, et en ce temps, qui est dangereux et perilleux, ont mis et mettent genz, a garder les dictes portes, qui ne sont suffizans ad ce faire, attendu le danger et perill qui y est. Et en temps de paiz, lesdictes portes seroint et pourroint estre gardées pour vignt libvres par an, ou mains, et par ce moyen de donnoison veulent atribuer lesdictes gardes a rente et charge a notre dicte ville, en diminucion des chevances qui doivent estre mises et emploiés a ladicte reparacion; et eussons autresfoiz voulu et ordenné que notre cappitaine de Nantes, o lavisement de nozdiz bourgeois et habitans y peust mettre et ordenner portiers suffizans, qui faisent residance audit office, comme il appartient, auxquelx fust ordenné raisonnable sallaire; quelle chouse ne a encore esté executée. En nous suppliant, que ainsi soit fait troitté et gouverné es temps a venir, et mis a prompte execucion, non obstant quelconque donnoison qui ait esté ou seroit faicte par nous, en tant que elle seroit en dommage et preiudice de ladicte ville : Pour quoy nous, en consideration ad ce que dit est, et que chouse tres convenable et neccessaire est, pour la seurté de notre dicte ville, qui est cituée en perilleux avenement dennemis, que a la garde des portes dicelle ait genz bons, loyaux et suffizans, qui facent et exercent lesdiz offices en leurs propres personnes, avons voulu ottrié et ordenné, voulons ottrions et ordennons, que vous notredit cappitaine, o l'avisement desdiz genz deglise et de nozdiz bourgeois et habitans, mettez et ordennez genz habilles et suffisans a faire lesdiz offices, o la residence et excercite y appartenant, sans avoir esgard a quelconque donnoison que en ayons fait ou ferons, en cas que celx a qui aurions donné ou donnerions lesdiz offices ne seroint suffizanz quant a le faire, et que de leurs personnes ilz ne vouldroint excercer lesdiz offices; auxquelx, ainsi par vous commis et depputez a la garde desdictes portes, ordennez sallaire et gaiges raisonnables, au mains de coust que faire ce pourra, et sellon le temps le requerra, adfin que le parsurs, si aucun est, puisse estre mis converti et emploié a la reparacion de notre dicte ville.

Item, nous ont exposé que a notre dicte ville a certainnes receptes et revenues de finances qui sont ordennées a estre converties et employés aux reparacions de notre dicte ville, mesmes qu'il y a pluseurs chouses touchantes le bien commun de notre dicte ville, et auxi pluseurs causes pour lesquelles poursuir garder ne deffendre na aucuns genz ordonnez, jasoit ce que il soit necessaire y avoir aucun procureur pour la ville qui ait povoir de savoir l'estat et se donner garde des receptes et mises qui sont faictes pour l'estat d icelle, ne de savoir comment les deniers qui en sont receuz sont mis et emploiez, auxi de ne povoir garder et deffendre les causes et affaires touchans le bien de l'université et communité de la ville, et est chose difficille assembler tout le commun de ladicte ville a constituer procureurs, et senz notre licence et congé lesdits bourgeois et habitans ne pourroint aviser ne ordonner genz de ladicte ville qui eussent puissance quant aux choses dessurdictes et autres qui pourroint toucher le prouffilt commun de la dicte ville. Et nous ont humblement supplié que il nous pleust leur donner congié et licence de ordenner et aviser genz qui eussent povoir de savoir, en la compaignie de notre cappitaine de Nantes, et d'autres de noz officiers quil nous pleroit ordenner, l'estat des receptes et mises qui sont faictes pour le fait d icelle ville, d en oir les comptes, et en donner les quiptances y appartenantes, de establir procureurs pour le commun de la dicte ville, par une foiz ou pluseurs ; pour ce, attendu laditte requeste et supplicacion avons voulu et ottrié, voulons et ottrions que les bourgeois et habitans de notre ditte ville

de Nantes, ou queque soit la maire et plus saine partie, puissent eslire, toutesfoiz qu'il leur plera, diz ou doze des notables bourgeois, et suffizans de laditte ville, lesquelx ainsi esleuz en publique et sanz contradicion aint puissance de ordonner et establir procureurs, un ou pluseurs, pour eulx et pour touz autres bourgeois et habitans de la ditte ville, et leur donner telle puissance et auctorité pour la poursuiste et deffence des causes et affaires du commun de laditte ville, comme ilz verront l'avoir affaire, et auxi de savoir en la compaignie de noz cappitaine, seneschal, alloué et procureur de notre dicte ville, ou de deux d'eulx, l'estat des receptes et mises des finances appartenantes a la reparacion de notre ditte ville, et d'en oir les comptes, et d'en donner les quitances et descharges y appartenantes. L'esquelles quitances et descharges, qui par eulx, en la compaignie de doux de noz diz officiers, seront ainsi données, vauldront a ceulx qui en auront fait les dittes receptes et mises, et auxi o povoir de besoigner en touz et chacunes les affaires qui seront neccessaires utilles et convenables pour le bien commun de laditte ville. Et pourront, nosdits bourgeois et habitans, changer chacun an lesditz esleuz, ou aucun d'eulx, ainsi quilz verront l'avoir affaire. Et voulons, que, a l'institucion qui sera ainsi faite de laditte procuracion, noz cappitaine, seneschal, aloué et procureur de Nantes, ou deux d'eulx, de quoy notredit cappitaine sera l'un, soint appelez.

Item, nous ont signifié, comme notre pais nantois soit pour present moult desgarni de blez, tant pour la sterilité de la blée derroyne, que pour la grant foulle de genz darmes qui ont passé par ledit pais, en alant au siege davant Chastoceaux, sen retournant, et autrement pour le fait de notre guerre, et qui ont esté fourniz audit siege de Chastoceaux des blez et vivres de notredit pais nantois, et auxi que des pais d'Aniou et de Peictou, dont notredit pais avoit acoustumé estre fourni en grant partie, ne viennent a present aucuns blez, ne auxi du pais de Basse Bretaigne, pour occasion d une deffence qui en a esté faicte, et tellement que les vivres sont moult chiers en notredit pais nantois, en doubte de y avoir une tres grant famine, et que le povre peuple y ait moult a souffrir, se par nous ny est pourveu; en nous supplians et tres humblement requerans que sur ce leur vouleissons pourveoirs convenablement. Pour ce est il que nous, a qui il appartient pourveoirs au bien public de notre pais, et y mettre police, gouvernement et ordennance, attendu ce que dit est, et que roison veult que l une partie de notre pais, en temps de neccessité, pourvoye, soustiengne et conforte l'autre des vivres : Avons, par deliberacion de notre conseil, voulu ottrié et ordenné, et par ces presentes voulons, ottrions et ordennons que touz ceulx qui voudroint troire de notre pais de Bretaigne, fromentz, seigles, avoines et autres blez pour les amener et dessendre a notre ville et port de Nantes, le puissent licitement faire toutesfoiz que il leur plera, soit par mer ou par terre, prenans toutesvoies, nos receveurs des lieux ou lesdits blez seront chargés et prins, caupcion suffizante de ceulx qui les voudront enmener de leur rendre et porter dedanz certain temps compettant relacion vallable de notre receveur de la provosté de Nantes, d avoir deschargé ycelx blez a notre port de Nantes, et les distribuer au peuple et aux habitans du pais. En mandant, et par ces presentes mandons et commandons a touz et chacun noz justiciers et officiers, feaulx subgiz et obbeissanz, souffrir et lesser traire charger et amener desdits blez a notre dite ville et port de Nantes, sanz aucun arrest, ennuy, destourbier ou empeschement donner ou souffrir estre fait, mis ou donné aux marchans ne autres quelxconques, qui les y voudront amener ou porter.

Item, Nous ont humblement expousé, comme le chastel de Chastoceaux ait esté demoli arasé et abatu, auquel eust a coustume estre levé certain devoir d'acquit, ou coustume sur les denrées et marchandies qui passeroint par la ripviere de Loire, par davant ledit chastel, fust en montant ou dessendant laditte ripviere, quelle coustume estoit et avoit esté introduite et mise sus pour tenir

ledit chastel en estat; pour occasion desquelles coustumes, quelles sont de petitte valleur, les marchans frequantans laditte ripviere de Loire, ont esté, es temps passez, moult travaillez et endommagez pour la grant seigneurie, que la seigneurie qui pour lors estoit audit lieu de Chastoceaux, et les officiers dudit lieu, pour le desplaisir et enuie qu'ilz avoint a notre ditte ville de Nantes, faisoint auxdits marchanz montans et dessendanz par laditte ripviere de Loire; par quoy pluseurs marchanz ont delexé souventesfoiz de mener et conduire marchandises par laditte riviere, tant en montant que en dessendant, dont notre ditte ville et noz receptes ont esté et sont de maindre vallour, et que s il nous plesoit ordenner les marchanz frequantanz laditte ripvière fussent quittes, francs et exemps d iceulx devoirs, sanz aucune chouse en poier pour le temps advenir, ce seroit un tresgrant prouffilt et avantage pour notre ditte ville, et y abonderoint moult plus de biens et marchandises; en nous suppliant humblement que ainsi nous pleust le leur ottrier. Pour quoy savoir faisons que nous, desiranz le bien prouffilt et augmentacion de notre ditte ville, et eschiver la paine, vexacion et dommaige des marchanz, avons voulu et ottroyé, voulons, ottrions et ordennons, attendu que ledit chastel est arasé et demoly, que des oresenavant pour le temps advenir, et jucques ad ce que nous et notre conseill voyons que autrement il soit affaire, ne soit aucune chose levée ne poyée, audit lieu de Chasteauceaux ne ailleurs, desdittes coustumes et devoirs que avoit a coustume lever par avant le temps de la prinse et arasement dudit chastel, sur et par cause des denrées et marchandises montans et dessendans, et qui pour le temps advenir seront menées et conduites o le mont et o le val de laditte ripviere de Loire, par davant ledit lieu de Chasteauceaux, anczois voulons que les marchanz et leurs marchandies en demeurent quittes francs et exemps durant notre plaisir, et sauff droit de partie s aucun est.

Item, Comme noz hommes et subgiz de la court de Nantes, aient acoustumé estre troictez et convenuz par les courtz et barres ordinaires de notre ditte conté, dont ilz sont estagiers, et aient acoustume y obbeir d'auccion reel et personnel, comme de raison ilz sont tenuz le faire, et que de bonne roison ilz ne doyent estre troittez si non davant leurs juges ordinaires, si ce ne est de grans cas dont la cognoessance ne leur appartendroit; et que ce nonobstant, pluseurs de noz sergenz en donnent paine vexacion et dommaige au peuple, adjournent souventesfoiz pluseurs de noz diz subgiz a noz assignances davant nous et notre conseill, aubrevement davant noz maistres dostielx et autrement en pluseurs manieres, de simples et petiz cas dont la cognoessance deust appartenir a noz juges ordinaires; par cause desquelx adjournemenz et de la maniere du faire noz diz subgiz sont grandement endommagez : Nous ont humblement supplié les dessurdiz qu'il nous pleust sur ce meittre provision convenable: Pour quoy nous inclinez a leur supplicacion, desiranz a notre povoir eschiver la paine, opression et dommage de notre peuple, et iceluy estre troitté et gouverné en pacience, Avons voulu et ottroyé, voulons et ottroyons que doresenavant nos diz hommes et subgiz ne soint troittez hors les courtz, jurisdicions et barres ordinaires dont ilz sont ou seront subgiz au temps de l'aiournement, et dont la cognoessance des cas appartendra aux juges ordinaires dicelles courtz, si ce nestoit de grands cas, de quoy les sergenz auroint povoir et commission de notre chancelerie passé et délibéré par conseill. En deffendant, et par ces presentes deffendons a touz et chacun noz sergenz, de non faire aucuns adjournemenz au contraire, si ce nest par commission de notre chancelerie, comme dit est.

Item, Nous ont fait exposer en suppliant, lesdiz gens d eglise bourgeois et habitans de notre ditte ville de Nantes, comme à ycelle et ou pais nantois ont et habunde par chacun an grant foueson de vins, tant de la creue du pais que d autres parties de dehors, sur et par roison desquielx vins, quant

ilz sont tirez et enmenez hors notre dit pais nantois, nous ayons et prannons ouyt soulz par pippe de vin d'amont, et par pippe de vin nantois trois soulz, et que pour occasion desditz devoirs pluseurs marchans de Basse-Bretaigne vont à la Rochelle querir leurs vins, et y menent des blez et autres biens de notre pais ; et que se il nous plesoit ordenner et ottrier que ceulx qui chargeront vins à notre ditte ville au port de Nantes, et vroint dessendre par mer a nos pais et havres et non ailleurs fussent quittes des entrées es lieux ou ilz dessendroint : c'est assavoir, que par autant comme ilz auront poie desditz devoirs a notre ditte ville de Nantes, leur fustrabatu a noz autres pors et havres de Bretaigne, sur les devoirs dentrée qui nous y appartendroint, les marchans qui souloint et ont acoustumé aler a la Rochelle querir des foins et y mener des blez et autres biens et denrées de notre pais, yront a notre ditte ville charger et querir des vins, et y merroint des blez et autres biens et denrees, de quoy le pais en vauldroit mieulx, et noz coustumes et devoirs en seroint creues et augmentés, tant par ce que dit est, et aussi pour ce que ceulx qui vont souvent dessendre es pors et havres voisins yroint plus souvent a noz pors et havres, et en seroint plus frequantez de marchans, pour cause de laditte franchise; quil nous pleust, ces chouses considerées, ainsi le voulloir, ottrier et ordenner. Pour ce est il que nous inclinez a leur supplicacion, desirans le bien et augmentacion de notre ditte ville, de tout notre pais, et auxi de noz receptes et revenues, euz sur ce avisement et deliberacion a notre conseill, en la presence de pluseurs des genz de noz comptes, qui nous ont dit que ainsi l'ordonner et ottrier ce sera notre prouffilt et auxi de notre tres redoubtée dame et mere la Royne d'Angleterre, par ce que il habundera plus de marchanz a notre ditte ville et port de Nantes, et auxi a noz autres porset havres, quant ilz sauront laditte franchise: Avons voulu ottrié et ordenne, voulons ottrions et ordennons que pour le temps advenir, notre plesir durant, et en attendant que ayons envoyé devers notre ditte dame et mère pour en avoir son consentement et ottroy, les vins qui seront chargez a noz pors et havres de Nantes, et qui yront descharger en notre pais à noz autres. pors et havres, et non ailleurs, soint quiptes francs et exemps de la moitié de noz devoirs d'ixue deuz a notre dit port de Nantes, quelle moitié se monte ouyt soulz par muy de vin d'amont, et par muy de vin nantois trois soulz. Et quand lesdiz vins sont arrivez a noz autres pors et havres de Bretaigne, ou sont deuz noz devoirs dentrée, voulons que sur nosdiz devoirs soit rabatu aux marchans par autant comme ilz apparoistront par relacion de notre receveur de Nantes, luy en avoir poyé desdiz devoirs d'ixue. Quelle franchise nous ottrions ainsi auxdiz marchanz par my ce que quant ilz auront chargé a nosdiz ports et havres de Nantes, et sen voudront aler, ilz baillent, par avant partir, caupcion suffizante a notre recepveur de Nantes, de lui rendre et apporter relacion vallable des receveurs de noz pors et havres ou ilz dessendront leursdiz vins, de avoir dessendu a noz diz pors et havres, et non ailleurs, et auxi apparoissent, aux receveurs des ports et havres ou ils dessendront, relacion vallable du receveur de Nantes, d avoir esté poié d eulx de la moitié de noz devoirs d ixue appartenant audit lieu de Nantes. Et ainsi par ces presentes l'ottrions et orden nons, et voulons que il soit ainsi observé et gardé durant notre plesir, et en attendant que ayons envoyé devers notre dite dame et mere, comme dit est, et a noz diz receveurs et a chacun mandons et commandons ainsi tenir, garder, observer notre presente ordennance, et y obbeir sans aucun deloy.

Item, Nous ont supplié, comme es temps passez a notre ditte ville et port de Nantes, feussent deuz pluseurs grans devoirs par cause de laines espiceries et merceries qui estoint amenées par mer à notre ditte ville et port; savoir est : seix deniers par libvre, que estoit une grant charge pour les marchanz, et pour ce retardoint de y frequanter o les dittes marchandies, par quoy noz devoirs en estoint maindres; et pour ce, eue autresfoiz consideracion ad ce, eussons voulu et ordenné

pour le bien et augmentacion de noz receptes prouffilt et utillité de tout notre pais, que par chacune balle de laine, qui pour le temps de lors avenir seroit amenée par mer a notre ditte ville et port de Nantes, fust poié diz deniers, pour entrée seulement, sauff noz anciennes coustumes s aucunes estoint, et par chacune balle de laine qui seroit menée hors de notre pais autres diz deniers pour yssue, et par fardel ou balle despicerie ou de mercerie cinq soulz pour entrée et autant pour yssue, quant laditte marchandie seroit troitté et menée hors de notre pais, et non en plus large, sauff noz anciens devoirs, comme dit est, s aucuns estoint. Et depuix le temps de notre ditte ordennance, ait ceste chouse ainsi esté troittée et gouvernée en ceste maniere, dont noz receptes ont esté creues et augmentées en notre dicte ville, meilleure et plus marchande, pour ce que les marchanz habundent plus souvent a notre ditte ville et port o lesdites marchandies; quil nous pleust paroillement donner et ottrier noz lettres de laditte ordennance. En oultre, nous ont supplié, comme es temps passez les espaigneulx, et autres marchanz qui avoint acoustumé mener et tirer par mer hors de notre pais grant nombre de draps et de merceries, pour eschiver nos devoirs et trespas de saint Nezaire, les fesoint mener et conduire par terre à la Rochelle, et par ce n en valloit riens, ou que que soit bien po notre devoir; et pour ce eussons voulu ottrié et ordenné, pour le bien de noz receptes et de notre pais, que lesdittes denrées et marchandises qui seroint troittés hors notre dit pais par mer fussent quittes de nozdiz devoirs d'ixue et trespas de Saint Nezaire, sauff que ilz poieroint a notre dit receveur pour chacune charge de cheval cinq soulz pour laditte yxue et trespas, en oultre de noz devoirs anciens.

Item, Et auxi au regart des blez qui estoint amenez en notre ditte ville et port de Nantes, et qui avoint chargé en notre pais de Bretaigne, et coustume o noz receveurs des lieux ou ilz avoint chargé, noz receveurs de Nantes prenoint et levoint le devoir d'entrée, ainsi que des autres denrées et marchandies, qui venoint dehors notredit pais; par quoy les marchanz de notre pais delessent de y mener leurs blez, et les menoint a la Rochelle, et ailleurs, dont notre ditte ville estoit moins frequantée, et noz devoirs maindres; par quoy, eussons voulu et ottrié que les blez qui seroint amenez audit port de Nantes, et chargez a nos pors et havres de Bretaigne, et qui avoint coustume a noz receveurs, fussent quittes dudit devoir d entrée, apparoissant relacion vallable de noz diz receveurs, d avoir ainsi coustume o eulx. Et nous ont humblement supplié, que il nous pleust lesdittes ordennances ainsi faire tenir garder et observer, et leur en ottrier et donner noz lettres pour leur valloir en perpetuel. Pour quoy nous, inclinez a leur supplicacion, attendu ce que dit est, eue considération aux bons notables et grans services, que lesdiz supplianz nous ont fait es temps passez, et mesmement puix nagueres durant le temps de notre absence et que estions detenuz faucement et traiteusement par Olivier de Blais, nagueres conte de Paintevre, qui par traison et de guet appence, nous, et notre beau frere avoit prins, en alant a son convy a Chasteauceaux; durant laquelle absence et detencion de notre personne, et de notre dit frere, lesdiz supplians se sont bien deuement et grandement portés et emploiés a notre service, tant au fait de la garde de notre ditte ville de Nantes, que autrement en pluseurs manieres, pour le bien du recouvrement de notre personne, et se sont demonstres bons vroiz et leaux subgiz, et obbeissans vers nous à la conservacion de notre seigneurie, tellement que a touz temps mais en doient estre eus pour recommandez vers nous, et nos successeurs. Quelles chouses considérees, et eus sur ce les avisemens des gens de nos comptes, qui nous ont relaté lesdittes ordennances autresfois par nous sur ce faittes, et cy dessurs recitées, estre a notre prouffilt, parce que nos receptes et devoirs en seroint de grigneur vallue, et notre ditte ville en sera de moult plus marchande et meilleure, dont nous suymes tres

desirans: Savoir faisons, nous avoir confermé, loué, rattiffié et approuvé, et par ces presentes louons confermons, rattiffions et approuvons, par deliberacion de notre conseill, lesdittes ordennances, par nous autresfoiz sur ce faittes en la maniere dessurs desclerée, et encores par ces presentes voulons et ordennons que pour le temps advenir ne soit prins et levé, par cause des denrées et marchandies dessurs desclerées, oultre ne en plus large que les sommes cy dessurs nommées et divisées, et ainsi et en la maniere que il a esté tretté reglé et observé depuix lesdittes ordennances en tous les pointz et membres contenus en ceste article, et comme peut apparoir par les comptes de nos receveurs de Nantes, rendus en la chambre de nos comptes, depuix les dittes ordennances, a quoy nous rapportons.

Item, Nous ont humblement exposé, comme nos receveurs de Nantes eussent acoustumé lever es temps passés, jucques a puix nagueres que en feismes certaine ordennance, par chacun muy de vin et de blé qui estoint amenés des parties d'amont a notre ville et port de Nantes, saize soulz pour devoir d entrée, et quant lesdits vins et bles estoint tirés et menés hors de notredit pais par autres que ceulx qui les avoint amenés a notre ditte ville et port de Nantes, saize soulz pour devoir d'entrée, et quant les dits vins et blés estoint tirés et menés hors de notre dit pais par autres que ceulx qui les avoint amenés a notre dite ville ou port, nosdis receveurs, chacun en son temps, en prenoint et levoint autres saize souls pour devoir d ixue, oultre et par sommée nos anciens devoirs; quelle chouse est moult greveuse et endommageuse aux marchans y frequantans, et par cause de ce notre ditte ville en estoit moins frequantée, et y abundoit moins de vins et de blés, dont notre pais et nos receptes estoint de maindre valleur. Et pour ce autresfois eue sur ce consideration, eussons pour le bien et augmentacion de nos receptes et utillité de notre pais, ordenné voulu et ottrié que les marchans qui feroint venir et amener au port de "Nantes, des parties d amont, vins par la ripviere de Loire, et vendroint celx vins audit port, ou les envoieroint hors sans les dessendre a terre, ceulx qui les chargeroint et vouldroint tirer et enmener hors, soit par eau ou par charroy, poieront par chacun muy diceulx vins saize souls pour yssue, sans autre devoir en poier en plus large, sauff nos anciennes coustumes et les devoirs deus pour la cloaison de notre ditte ville.

Item, Et si lesdis marchans, qui ainsi auront amené audit port de Nantes, ne trouvoint preste delivrance, et les voudroint faire mettre à terre jucques a trouver marchans pour les delivrer, en celui cas ils ne poieront point le devoir jucques ad ce que lesdis vins fussent vendus et delivrés, mais bailleront caupcion a notre receveur de Nantes, de poier ou faire poier nos devoirs dessurdis, quant lesdis vins seront vendus.

Item, Et se les marchans de notre ditte ville et des bourges fesoint venir des parties d'amont, ou achaptoint a notre dit port, vins, et les feissent dessendre en notre ditte ville ou forbourges, ils poieront les dis saize souls par muy des la descente et entrée, et si ils vendoint les dis vins a marchans qui les tireroint hors du pais, ou les y enmenoint d'eulx mesmes, ils ne poieront riens du devoir d'ixue, ains en seront quittes puix que une fois auront poié le devoir d'entrée, sauff nos anciennes coustumes et devoirs de cloayson de notre ditte ville.

Item, Au regart desdis blés venans d'amont, eussions auxi ordenné que la maniere du poiement du debvoir de entrée ou d'ixue seroit ainsi que des vins d'amont, sauff que la somme du debvoir seroit telle comme estoit acoustumé par chacun muy de blé, sans monter ne besser.

Et comme puix le temps de notre ditte ordennance et ottroy cestes choses aient esté ainsi troictées levées et gouvernées, par quoy notre ditte ville de Nantes a esté meilleure et plus marchande, et

nos receptes de plus grant valleur, parce que il y abunde plus de marchandises, et en les continuant les feront de bien en mieulx ou temps advenir, Nous ont humblement supplié, lesdis bourgeois et habitans de notre ditte ville, qu'il nous pleust que pour le temps advenir, ceste maniere de franchise durast et eust lieu, et leur en donner nos lettres ad ce que pour le temps advenir, il y eust fourni et obbey : Pour quoy nous, inclinés a leur ditte supplicacion, desirans le bien et augmentacion de notre ditte ville, et de tout notre pais, et attraire les marchans forains a venir frequanter et marchander en notre dit pais, et eue consideracion auxdis bons grans et notables services que lesdis supplians nous ont fait es temps passés, et par expres durant notre absence, pour le bien du recouvrement de notre personne, a quoy ils se sont bien et grandement portés et emploiés, comme dit est, et eus sur ce les avisemens des gens de nos comptes, qui nous ont recordé et dit ce estre le prouffilt et utillité de nous et augmentacion de nos receptes, avons, par déliberacion de notre Conseill, lesdittes ordennances autresfois par nous sur ce faittes, en la maniere dessurs desclerée, confermé, loué, rattiffié et approuvé, et par ces presentes confermons, louons, ratiffions et approuvons, et voulons que elles soient ainsi tenues et gardées inviolablement sans enfraindre. Pourquoy mandons et commandons a vous nosdis officiers, et a chacun, et a tous nos autres justiciers et officiers, feaulx et subgiz a qui de ce appartendra ou pourra appartenir, de nosdittes graces, previleges, franchises, libertés, dons, ottrois et ordennances davant dittes, faire souffrir et laisser plainerement et paisiblement lesdis gens d eglise bourgeois et habitans de notre ditte ville joir et user sellon l effect et contenu de nos dittes lettres, cessans tous empeschemens au contraire. Et pour lesdis supplians pourroint avoir affaire, ainsi que ils nous ont signifié, de monstrer apparoir et exiber la teneur de ces presentes ou d'aucuns articles cy davant exprimés, et tant pour le fait de nos coustumes et devoirs que autrement, voulons que a la coppie ou vidisse de ces presentes, ou de chacun article contenu en ycelles, soit planiere foy adjoustée comme au present original, pourveu que laditte coppie ou vidisse soit passée ou seellée a suffire, et soubz seel et passement autentiques, a quoy I on doye foye adjouster. Et cestes choses et chacune davant dittes aurons ottrié et ottrions de grace especial auxdis supplians. En tesmoign desquelles choses nous leur en avons donné et ottrié nos presentes lettres patentes, soubz notre petit seel en laz de soye et cire vert, et en absence de nos grans seeaulx. Ce fut en notre ville de Vennes, notre dit general parlement tenant, et es requestes d iceli, le xixe jour du moys de septembre, l'an mil nue et vingt.

Par le duc en son conseill, son general parlement tenant les requetes d iceli; presens le vichancelier, les seneschaulx de Rennes, de Nantes, Pierre de Beauxé, Jehan Leprestre, les seneschal et procureur de Guerrande, Jehan Chauvin, Jehan Guerin, Jehan Couldebouc, Jehan Mainfeny et autres. Signé: GRIMAUT.





#### XVI

Jean V confirme de nouveau les privilèges, supprime les exemptions du service du guet, restitue aux bourgeois une taxe accordée au chapitre, et réglemente la levée de la taille de Toussaints.

[Vannes, le 18 février 1424 (1425 N. S.)]

EHAN, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, a nos cappi-J taine, seneschal, alloué prevost, procureur, receveur de Nantes, leurs lieutenans, et a tous nos autres justiciers et officiers, a qui de ce peut ou pourra appartenir, salut. Receus avons la supplicacion et humble requeste de nos bien amés et feaulx les gens de eglise bourgeois et habitans de notre ville de Nantes, contenentes comme autresfois nous et nos predecesseurs, princes et ducs de Bretaigne, leur eussons donné et ottrié pluseurs libertés franchises et previleges, tant pour le bien et reparacion edifficacion dicelle que autrement ; entre autres que le guet de laditte ville et des forsbourgs d'icelle fust fait converti et emploié a la garde, et que les habitans et demourans en ceulx lieux feissent le guet rereguet et garde portes, ainsi que le temps le requeroit, sans ce que aucun en fust excusé ne franchi par quelconque grace ou previlege que ce fust, ne que par acens aucune chose en fust levé par le cappitaine dudit lieu ne autre. Ce neantmoins pluseurs des demourans et habitans en ceulx lieux, entre autres un grant numbre soy disans estre monnoyeurs, autres qui dient de ce avoir eus franchise et exempcion de nous par lettres, autres qui dient et de fait sont nosofficiers en notre service, autres demourans et hosteulx es mesons de pluseurs seigneurs et nobles en ladite ville, autres qui dient estre hommes proches et subgitz des evesques et chapitre, et pluseurs femmes veufves qui usent de grans faits de marchandise ; lesqueulx se montent au tiers ou presque moitié desdiz habitans, veulent soy exempter desdiz services et n y obbeissent aucunement, dont s en pourroit ensuir inconveniens irreparables au dommage de nous et de tout le bien commun de notre pais, et qu'il nous pleist faire garder estat et sortir a effet nos graces et ordennences autresfois sur ce données et ottriées ausdiz supplians, et adnuller les lettres de franchise que en avons donné à pluseurs touchant la matiere, et sur ce pourveoir a notre bon esgart. Savoir faisons que nous, inclinés a ladite supplicacion, et par deliberacion de notre grant 'conseill, avons loué rattiffié et approuvé. louons rattiffions et approuvons les lettres que autresfois nous ottriasmes ausdiz supplians touchant la matiere que dessurs, et voulons que elles sortent leur plenier effet, et que lesdiz manans et habitans en notre dite ville, et forsbourgs d icelle, facent lesdiz guet, rereguet et garde porte par eulx ou

par autres suffisans ainsi quil appartient et que le temps requerra, sans ce que aucun en soit franchi ne exempté par quelconque previlege ne grace que ce soit qu'il en aint eu ou puissent avoir de nous, sauff les nobles, les gens d'eglise et avocats, lesqueulx des condicions et estaz devant diz, voulons que soient exemps et excusés desdiz guet rereguet et garde porte, pour ce qu'ils servent et sont tenus servir a nous et au bien publique de notre pais, si non en temps de nécessité évident et eminent perill de guerre, durant lequel temps ne voulons que eulx ne autres quelxconques en soint excusés, sauff pouvr feemmes veufves, gens mendicans et autres miserables personnes qui par roison en sont excusés; en louant rattiffiant et approuvant les previleges franchises et libertés par nous et nos predecesseurs concedées et ottroyés touchant le bien de ladite ville, que par ces presentes, nous louons rattiffions et approuvons, et voulons que sortent a plenier effet.

Item, Nous ont expousé comme autresfois, pour le bien de la fortifficacion et remparement de notre ditte ville, qu est la principal cleff de tout notre pais, il nous pleut, par deliberacion de notre conseill, voulloir ottrier et ordonner que certain impost du dixieme denier des vins vendus par detaill en laditte ville forsbourges d'icelle et en certains lieux et parroaesses d'environ fust levé et mis sus, pour estre les deniers de ce convertis et emploiés au bien de la reparacion d icelle ville, ou il en a moult affaire, ainsi que chascun peut cognoistre et savoir, et que de nous meismes suymes a plain informés, lequel impost nous eussons prorogé jucques a certain temps qui encores dure et n est pas fini, recours a nos lettres et mandemens sur ce donnés et publiés en notre court de Nantes, et de quoy les diz supplians ont joy et usé jucques a maintenant, ce que bien a eu mestier a laditte reparacion, veu les charges qui y ont esté, et sens cil aide ne pourroint lesdittes reparacions estre continuées, obstant que les autres revenues sont de peu de valleur et rapport quant a present, et vallablement ne pourroint suffire aux reparacions qui sont neccessaires et indigent estre faites; ausqueulx imposts et prorogacions se est assenti Reverend pere en dieu, nostre tres cher et bien amé conseiller et compaire I evesque de Nantes, notre chancelier, pour tant que touche ses hommes fiés et subgits, ainsi quil peut apparoir par ses lettres sur ce données; Nyantmoins lesquelles choses qui sont establies et introduites pour le bien commun de notre ditte ville et du pais d environ, nous par inadvertance, ne autre inducion, avons de nouuel donné nos lettres et mandemens au chappitre et gens de l'eglise de ceulx lieux, quils peussent prendre avoir et recevoir les deniers et revenues dudit impost es fiez de levesque et du chappitre pour les mettre et emploier a la edifficacion de leur clochier, jucques a tant quil fust accompli, en faisant et avions fait mandement et deffense par nosdittes lettres aux cappitaine de laditte ville, et aux receveurs dudit impost de ne plus riens en prandre ne lever es fiez d iceulx evesque et chappitre, qui se montent a la tierce partie ou environ de toute le revenue dudit impost, et de quoy soy efforcent joir lesdiz chappitre et gens de eglise par vertu de nosdittes lettres; ce que par roison ne peut ne doit estre, attendu que deparavant le avions ordonné pour le bien de laditte reparacion, laquelle conviendroit rettarder si nosdittes lettres avoint lieu en ce cas, car le parsurs ne pourroit suffire esdites reparacions, dont s en pourroint ensuir inconveniens irreparables au grant dommage et preiudice de nous et de tout le bien commun de notre pais, o ce que meismes il est vroy que partie d icelx fiefz desdits evesque et chappitre, tant en la clotture de la ville que autrement sont enclavés o autres fiez dont les fermes ont acoustumé soy bailler, et de fait sont baillées uniement et assemblement, quelx a poine pourroit on differer veu lestat de la chose; en nous suppliant quil nous pleust faire, avoir tenir, et garder estat de nos lettres et mandemens sur ce donnés et ottriés ausdiz supplians paravant celles dudit chappitre, et souffrir que les deniers et revenues dudit impost cedent au profilt de ladite reparacion,

tellement que les euvres encommencées, et qui sont neccessaires estre faittes, soy puissent continuer et estre parachevées, en cassant et adnullant les mandemens que touchant ce avons donné ausdiz chappitre et gens de eglise, et sur ce pourveons convenablement. A la supplicacion desqueulx. Nous, les choses dessurdittes considérées, et que de roison le bien utillité et profilt commun et universel est a preferer au devant du bien singulier et privé, et que la reparacion de notre ditte ville, quelle est la cleff de tout notre duchié, est tres neccessaire a avancer parachever et accomplir. parce que elle touche et peut toucher la seurté garde et conservacion de nous, notre seignorie et de tout le pais ; et que s il avenait, que dieux ne vuille, que elle fust en main de nos ennemis, ce pourroit estre la perdicion et destrucion de nous et du parsurs de notre duchié; par quoy laditte reparacion d'icelle ville, qui concerne le bien universel, est a preferer au devant de l'euvre dudit clochier, laquelle n est pas si neccessaire ne profitable au bien commun, eu esgart a tout le fait et au bien publicque et au temps perilleux et dangereux de guerre qui court et regne a present, et que laditte reparacion requiert tres grant celérité, et que si ledit impost cessoit de estre levé es fiez desdiz evesque et chappitre, laditte reparacion cesseroit et seroit retardée, par ce que le parsurs des revenues ordonnés pour laditte reparacion ne sont pas tels ne si grands que puissent suffire es reparacions qui sont a faire neccessairement et hastivement, tant es murs de notre ditte ville et des bolevars d'icelle que es ponts et autres choses qui sont neccessaires pour le bien commun seurté et deffense de notre ditte ville. Pour ceste cause, et autres justes et roisonnables, qui ad ce nous ont meu et meuvent, eu sur ce avisement et meure deliberacion o pluseours nos barons, chevaliers, escuiers, docteurs, licenciés et autres gens de notre conseill, aux quelx la matiere a esté communiquée et bien a plain remonstrée, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que ledit impost autresfois ordonné pour le bien de ladite reparacion, tant es fiez desdiz evesque et chappitre que autrement, soit levé et receu pour estre emploié esdittes reparacions seulement jucques au temps contenu en nos lettres sur ce données ausdiz supplians, et selon l'effet d'icelles, non obstant quellesconques lettres ou mandemens que de nous aint esté ou seroint obtenues par inadvertance, ou autrement, de estre ledit impost, en tant que concerne les fiez desdiz evesque et chappitre, levé ne converti a leuvre dudit clochier de Nantes. Lesquelles lettres et mandemens, des a presant comme pour lors, et des lors comme pour presant, nous cassons, revocons et anullons, et voulons que soint nulles et de nul effect, et mesmes non obstant quelxconques autres lettres et mandemens ad ce contraires ou derogatoires donnés ou a donner.

Item, Nous ont expousé lesdiz supplians, comme autresfois il nous eust pleu ottrier et ordonner que le cappitaine de notre ditte ville, o lavisement des gens de eglise bourgeois et habitans d'icelle, meist et ordonnast gens abilles et suffisans a faire les offices de garde portes de laditte ville, o residence et exercite de leurs personnes, au moins de coustage que faire soy pourroit, sans avoir esgart a donnoison que en eussont faitte ou feissons; ce neantmoins pluseours, qui dient avoir obtenu de nous donnoison d'iceulx offices, les font excercer par autres dont ils exigent grans proufilts, en outre les gaiges quils prennent sur les revenues de laditte reparacion, qui montent quatre vingts soize libvres par an ou environ, et n y font aucuns exercices de leurs personnes, et que l on pourroit bien trouver gens suffisans et abilles qui feroint lesdits services a moins de coustage et de leurs personnes les excerceroint; en nous supplians, ce consideré, quil nous pleust faire garder estat et sortir a effet le contenu en nos lettres et mandemens autresfois donnés touchant cette matiere, et en ce impartir de convenable remede. Pour ce est il que nous, inclinés a leur supplicacion, considerans que a la garde desdittes portes, quelle est perilleuse et dangereuse, l'indus-

trie et estat des personnes est a regarder et aviser, et quil est expediant et necessaire que ceulx qui tiennent la charge de ce soient ydoines suffisans et abilles, voulons et ordonnons que notredit cappitaine, o l'avisement des gens de l'eglise bourgeois et habitans de notre ditte ville, pourveoyent a la garde desdittes portes de gens suffisans, teulx quils regarderont, o residence et exercice de leurs personnes, sans avoir esgart a donnoison que ayons fait ou faisons desdiz offices a nos serviteurs officiers ou autres quelxconques, et que nos lettres autresfois sur ce données auxdiz supplians sortent leur effet et soint mises a planiere execucion; et en tant que mestier est les rattiffions et approuvons.

Item, Comme autresfois a la supplicacion desdiz gens de eglise bourgeois et habitans, pour eschiver la poine oppression et dempmage de notre peuple hommes et subgits de notre court de Nantes, il nous pleu ottrier et ordonner que lesdiz hommes et subgits ne fussent aucunement trectiez hors les cours jurisdiccions et barres ordinaires dont la cognoessance appartendroit aux juges ordinaires des lieux, si ce ne estoit de grans cas dont les sergens eussent povoir et commission de notre chancelerie delibérer par conseill, ce nyantmoins en attemporant contre nosdittes graces, pluseurs nos sergens, les uns se disans generaulx, les autres particuliers, de quoy il y a moult grant nombre, et sen pourroit on bien passer a mains, au profict et descharge de nosdiz subgits, ont fait et font de jour en autre pluseurs aiournemens sur pluseurs de nosdiz subgits desdiz lieux, les uns a nos assignances, les autres devant nous et notre conseill, autres au brevement, autres devant notre grant maistre de monnoye, et autrement en pluseurs manieres, a la grant charge et oppression de nosdiz subgits, et souventesfois, sens en avoir povoir ne commission, en nous suppliant pleust faire tenir et garder estat a nos graces et mandemens autresfois leur donnés touchant celle matiere, et sur ce pourveoir que nosdiz subgits ne soint plus ainsi vexés et travaillés : Savoir faisons que nous, inclinés a laditte supplicacion, desirans eschiver la poine et vexacion de nosdiz subgits voulons et ottroions que doresenavant ils ne soint troictiés hors leurs barres ordinaires des cas dont la cognoessance appartendra aux juges ordinaires, si ce ne estoit de grans cas privilegiés, et dont les ajournemens seroint baillés par commission de notre chancelerie, passés et deliberés par conseill; et deffendons a tous nos sergens de non autrement le faire, sur peine de estre punis ainsi quil appartendra; en voulant et voulons que nos lettres autresfois sur ce données, portent et aint leur plenier effet.

Item, Comme autresfois, o l'auisement et deliberacion de notre conseill, notre general parlement tenant, a la requeste et supplicacion de nosdiz bourgeois et habitans de notre ditte ville de Nantes, il nous pleu ottrier et ordonner que iceulx bourgeois et habitans, ou queque soit la maieure et plus saine partie, peussent eslire toutesfois que leur pleroit dix ou doze des notables bourgeois et suffisans de laditte ville, lesqueulx, ainsi esleuz en publicque et sans contradicion, eussent puissance de establir procureurs, un ou pluseurs, tant pour eulx que pour tous les autres dits bourgeois manans et habitans, o tel puissance et auctorité pour la deffense et poursuite des causes et affaires du commun d'icelle ville, comme ils voiront l'avoir affaire; et aussi o povoir de savoir en la compaignie de nos cappitaine, senneschal, alloué et procureur de laditte ville, ou deux d'eulx, l'estat des receptes et mises des finances appartenantes a la reparacion de la ditte ville, de voir les comptes et den donner les quitances et descharges ad ce pertinentes qui seroint vallables a ceulx qui auroint lesdittes receptes et mises faittes, et mesmes o povoir de besongner en tous et chacuns les neccessaires utilles et convenables negoces et affaires pour le bien commun de laditte ville; et a yceulx bourgeois et habitans de changer chacun an lesdiz esleuz ou aucun d'eulx ainsi quils voiroint l'avoir

adfaire, comme plus a plain peut apparoir par nos lettres sur ce données, par vertu desquelles lesdits bourgeois et habitans ont usé touchant celle matiere et encores en usent : expousant avoir entendu que de nouvel nous les voulons compeller ou faire compeller a leur rendre compte desdittes receptes et mises devant les auditeurs de nos comptes, en la chambre de nosdits comptes, ordinairement quelle chose, se ainsi estoit, pourroit moult prejudicier et prejudicieroit tres grandement ausdiz supplians et a peine pourroint trouver qui prendroit ne voulseist prendre la charge desdiz offices, dont soy pourroint ensuir moult de inconveniens, et aussi seroit ce nouvelle acoustumance, ce que oncques es temps passés il n avint : en nous suppliant que de notre grace il nous pleust faire tenir et garder estat au contenu et effet de nos mandemens autresfois en donnés touchant ceste matiere, senz ce que lesdiz supplians ne ceulx qui ont fait et feront lesdittes receptes et mises soint compellez a en compter en autres lieux que devant lesdiz esleus en compaignie de nosdiz cappitaine senneschal, alloué et procureur, ou deux deulx, et sur ce leur impartir de gracieux et convenable remede. Pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, inclinés a laditte supplicacion, desirans le bien et continuacion des reparacions de notre ditte ville, lesquelles pourroint retarder tant que les officiers de ce seroint alans et venans de notre ditte ville es lieux ou la chambre de nos comptes, a acoustumé tenir, et mesmes durant leurs comptes, dont pourroit ensuir inconveniens et dommaiges tant pour nous que au bien publicque de tout notre pais, quelles choses nous tendons eschiver : Pour quoy ces choses considérées et autres causes ad ce nous mouvans, par deliberacion de notre grant conseill, avons voulu et voulons que au contenu et effet de nos lettres autresfois sur ce données, soit tenu et gardé estat, et que les officiers desdittes offices rendent les comptes de ce, presens et advenir, chacun en son temps, par devant lesdiz esleus en presence de nosdiz cappitaine, senneschal, alloué et procureur, ou deux deulx dont notredit cappitaine sera 1 un, pourveu que ausdiz comptes soint presens et appellés deux auditeurs de la chambre de nosdiz comptes, senz ce que, ou temps avenir, lesdiz officiers receveurs et miseurs, ceulx qui a present sont et ont esté, et mesmes qui pour le temps avenir y seront, chacun d'eulx en son temps, soient tenus a rendre compte desdits offices en autres lieux que audit lieu et ville de Nantes, et devant lesdiz esleus, et selon et en la maniere que dit est, pour quelconque ordonnance que en ayons faitte ou fassons; en voulant et avons voulu que les quitances et descharges d'iceulx comptes vaillent a ceulx et chacun qui les auront eus et auront, et ainsi le avons ottrié et ottrions auxdiz supplians de grace especial.

Item, Comme les demourans en notre ditte ville soint tenus nous poier chacun an, au terme de la Touzsains, certain numbre de rente appellée taillée, qui a acoustumé soy tailler par les parroeissians, a l'esgart de ceulx qui sont esleus quant ad ce, lesqueulx ont acoustumé y tailler chacun par autant que en apparoissoit leur puissance, et qu'ils font emplette de marchandise, et tant comme plus y en a un chacun y a moins de charge, expousans que pluseurs demourans en notre ditte ville, disans avoir obtenu de nous lettres de franchise et exemption de non aucune chose poier d icelle rente, different de poier, neantmoins qu'ils soint bien puissans, facent grandes emplettes de marchandises, ce qui peut moult preiudicier aux autres ad ce contributifs, en nous supplians qu il nous plaise que un chascun, selon sa puissance, eu esgart au nombre des contribuans, soint imposés a la charge de ce, ainsi que raison le vieust (veut), et qu'il nous pleust en tant casser et adnuller les lettres de franchise que de ce avons donné, et sur ce pourveoir tellement que les diz supplians naint cause den faire dolience. Savoir faisons que nous, attendu ce que dit est, et que raison vieust que ceulx qui joyssent des previleges et franchises qui par nos predecesse urs furent donnés aux

habitans de notre dite ville, par cause de laditte rente et taillée, comme de estre francs et exemps de ventes et promesses, destroiz de fours et moulins, et autres pluseurs devoirs et servitutes qu'ils souloint devoir anciennement; Nous voulons et ordonnons que ladite taillée soit universelement levée, sans ce que aucun par lettre previlege ne franchise, que en aions donné, s en puisse exempter ne deffendre; et icelles lettres, s aucunes sont, revocquons et adnullons, en voulant et voullons que soint de nul effet, en preiudice que un chascun, en droit soy, ne contribuent en ladite taillée; et ainsi le interpretons et desclarons. Et ces choses, et chacune dessurdites avons ottrié et ottrions ausdits supplians, en tesmoin desquelles nous leur en avons donné nos presentes lettres en laz de soye vert, soubz le seel de notre vichancelerie en absence de nos grands seaulx. Ce fut en notre ville de Vennes, notre general parlement tenant, es requestes d iceli, le xviu<sup>o</sup> jour du moys de fevrier, l'an mil iiu<sup>o</sup> vingt et quatre. Signé: Grimaut.





### IIVX

Jean V défend aux merciers, étrangers à la ville de Nantes, de vendre un autre jour que le samedi.

[Nantes, le 16 février 1428 (1429, N. S.).]

EHAN, par la grâce de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, A touz ceulx qui ces presentes lectres verront ou orront, salut. Comme les marchans s entremectans du fait de mercerie estagers et demourans en notre ville de Nantes, chacun, selon sa faculté et puissance, contribuent es tailles et aydes mis sus et ordrennez de par nous en notredicte ville, et face, chacun en son endroit, la garde des portes et rereguet, et es autres charges de notredicte ville soustenir et supporter leur communauté [?] ayder et contribuer a grans mises et coustaiges; et il soit ainsi que pluseurs vaccabons et estrangiers s'entremectans dudit mestier de mercerie, qui aucunement ne contribuent es choses dessurdictes, s avancent prandre estaulx es lieux et places avantaigeuses de notredicte ville, et cottidiennement y vendent et distribuent leurs merceries a tous les jours de chacune sepmaine, combien que ce temps passé ils n'aient acoustumé le faire, ne vendre, fors seulement au jour de samedi, et ainsi ayent plus des proffiz que ceulx qui portent lesdittes charges; ausquelz, pour ce quilz ne pevent dudit mestier leur vie soustenir, obstant l'empeschement desdits estrangiers, conviendra delaisser notre dicte ville, si par nous ne leur estre sur ce pourveu de remedde convenable, humblement le nous requerant. Savoir faisons que nous, attendu ce que dit est, et aussi que nulz autres marchans estrangiers ne s avancent vendre en détail leurs denrées et marchandies, sinon les dits merciers vaccabons, voulans la police de notredite ville et le bien et proffit desdits marchans et autres dicelle notre ville garder, si que ilz en puissent les charges supporter, et pour autres causes à ce nous mouvans, aujourduy par deliberacion de notre conseil avons voulu et ordonné, voulons et ordennons que en temps avenir, aucuns merciers et autres marchans s entremectans de mercerie, fors seulement les estagiers et demourans en notre ville, ne s avancent d'estaller vendre ne exploicter leur mercerie et denrée en quelque lieu de notredite ville que ce soit, excepté au jour de samedi, et leur en avons fait et faisons par ces présentes deffense et exprès commandement. Voulans, silz sefforcent faire au contraire, qu'ilz soient prins avec leur mercerie, et renduz a notre justice, pour estre pugniz et corrigez comme infracteurs de noz ordonnances et commandemens. Si mandons a noz senneschal alloué et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans, et a tous noz autres justiciers et officiers a qui de ce peut appartenir, notre presente ordonnance faire assavoir et publier et icelle tenir et garder sans enfraindre. Et s aucune chose trouvent estre faite au contraire, la faire reparer et amander deuement. Car ainsi le voulons, non obstant quelzconques ordonnances ou deffenses au contraire. Mandons a touz nos feaulx et subgiz en ce estre obbeyssans et diligemment entendans. Donné en notre ville de Nantes, le xvie jour de Fevrier, l'an mil cccc vingt huict. Aingi signé. Par le duc de sa main.

Par le duc, en son conseil, ouquel vous le grant maistre d'ostel, les archediacres de Rennes et du Desert, le doyen de S<sup>t</sup>-Malo, Thebault de la Clartière et pluseurs autres estoient. C. Podart.





### XVIII

# Pancarte des droits perçus par la prévôté de Nantes.

### [Avant 1431.]

CE SONT LES COUSTUMES MONSEIGNEUR LE DUC DE BRETAIGNE, DE LA PRÉVOSTÉ DE NANTES, QUICTES ES CHALANS <sup>1</sup>.

### Premier:

En chacun chalan montant o sel portant plus de siz mez, douze deniers et la mine, pour le jour quatre deniers, et pour la nuyt quatre deniers.

En chacun me de sel porté esdiz chalans poioysé 2...

En chacun me de blé bessant d'amont et poyant amont, deux deniers oboles.

En chacun tonneau de vin bessant chargé au dessus des chaynnes, trois deniers oboles.

En chacun me de sel montant par onzaines, assavoir est pour grande onzaine de cinq mez ou de six mines mains pour chacune dicelles grans onzaines dix soulz six deniers.

Et pour la myne quatre deniers, et pour le registre quatre deniers.

Pour petites onzaines, c'est assavoir au dessoubz de cinq mez pour chacun diceulx mez, vingt et ung deniers obolles.

Et pour le registre quatre deniers, et pour la mine ou pour la quital, comme dit est, quatre deniers.

En chacune somme de myel et de huille bessant..., quatre deniers.

En chacun milier de harenc, poyant le pont, obolle.

En chacun milier de saizilles, obole, et obole de planchage, et obole descouage de la maison.

En chacun milier de seches poyant le pont, douze deniers 3.

En chacun milier de peaulx d aigneaulx passant le pont, des gens de la ville saeze deniers, et de ceulx dehors deux soulz huit deniers.

En chacun fardeau de draps venant d'amont par eaue, quatre deniers.

3 Mé ou Mine, mesure de grains, charbons, chaux, etc., qui contient deux minots, ou la moitié d'un setier de Paris, ou 6 boisseaux. La mine contient huit boisseaux de roi et fait la charge.

3 Sèche ou seiche, poisson du genre des céphalopodes.

¹ Chaland se dit plus particulièrement des bateaux de la Loire qui sont fort légers, vont à la voile et sont construits de planches encouturées l'une sur l'autre, jointes à des pièces de liures, et qui n'ont ni plats bords ni matières pour les tenir fermes. Du Cange le fait dériver du grec χηλανδίον, espèce de petite galère qui allait à la rame.

### CE SONT LES COUSTUMES QUE LES AUTRES COUSTUMIERS ONT EN CHALENS.

Dame Philippes de Saint-Liz, en chacun chalan portant moyson, treze soulz trois oboles, ung quarteau de sel.

En chacun me de sel passant par le pont de Loire, ung denier et le congé de besser et de monter a paine de l'amende.

En chacun tonneau de vin bessant, chargé pardessus les troys chaynnes, ung denier.

En chacune me de blé bessant d'amont, quatre deniers obole.

En chacune onzaine portant plus de quatre mez et demi jusques a six mez, douze soulz cinq deniers et ung quartau de sel et obole.

En chacune somme de miel et huille bessant, quatre deniers obole.

En chacune onzaine, portant de ung me de sel jusques a quatre mez et demy, cinq soulz neuf deniers obole et ung quartau de sel.

En nef qui charge en Bretaigne, ou hors de Poictou, portant moyson deux soulz, et si elle charge en Poictou, quatre soulz.

Gilet Maillart, en chacun chalen pour Monsieur Geffroy de Adenast, huit deniers.

En chacun chalen montant le pont, devers sa femme, ung denier.

En chacun tonneau de vin bessant, chargé au dessus des trois chaynes, ung denier.

En chacun me de blé et de noiz bessant d'amont, ung denier.

En chacune somme de huille et de miel, et tout ce qui par mez saquicte, ung denier.

En chacune nef portant moyson, douze deniers.

Gilette de la Fosse, femme Morice de la Fosse, fille Dame Philippes, en chacun chalen portant moyson, six deniers.

En chacun me de sel montant le pont, obole.

En chacun me de ble et tonneau de vin bessant, ci comme dessus est dit, obolle.

La Clousterresse, en chacun chalen de moyson montant le pont, six deniers.

Morice de la Fosse, en chacun chalen montant le pont, huit deniers.

Les hoirs Philipes Guignet, en chacun chalen portant moyson montant le pont, neuf deniers.

Les hoirs Rialen du Temple, en chacun chalen portant moyson, dix et neuf deniers, et ung septier de sel.

En chacun me de sel montant le pont pioysé.

En chacun tonneau de vin bessant, si comme dessus est dit, poioysé.

En chacun me de ble bessant le pont, deux deniers poge.

En chacune onzaine montant le pont, huit deniers obolle.

Le duc de Bretaigne, en chacun chalen portant moyson montant le pont, deux soulz sept deniers et ung septier de sel.

Monsieur Godeffroy de Guerrande, en chacun chalen montant le pont portant moyson, dix

En ble bessant d'amont en chacun me, obole.

Dom Giles Martin, en chacun chalen portant moyson, trois deniers.

Le Maistre de la monnoye, Bernard Bertrand, en chacun chalan portant moyson montant le pont, neuf deniers et trois quartaux de sel.

Renier de Saint-Liz, en chacun chalan montant le pont portant moyson, ung septier de sel.

En chacun sac de sel porté esdiz chalans, poge ; idem en chacun me, l onzaine, ung denier.

En chacun me de ble bessant d'amont, six deniers et troys poges.

En chacun chalan portant pou o le mont en Joe [?], en trois ports, ung denier.

L'Abbe de Saint-Meen, en toutes choses qui par mez bessent et montent, en chacun me, ung denier.

Le Prieur de Saincte-Croix de Nantes, en chacun chalan montant le pont o sel portant moyson, quatre deniers et une myne de sel.

L'abbé du Meleray, en chacun chalan petit et grant montant le pont o sel, ung denier; et en chacun vesseau venant à Nantes, chargé de la mer, quartau de sel.

La femme Maistre Raoul le Camus, en chacun me de ble bessant et montant, deux deniers.

### CE SONT LES COUSTUMES DE LOIRE A NANTES.

Le Provost prant en chacun chalan ung septier de sel, qui fut Monsieur Guillaume dou Mer, que le Maistre de la monnoye rezoit.

Le Maistre de la monnoye rezoit, pour Monsieur Morice de Peneuc, treize deniers sur chacun chalen portant moyson.

Item, pour le filz Bouvart, deux deniers.

Item, pour Monsieur Hamon Chenu, ung denier.

Item, pour Monsieur Geffroy Derrenes, troys quartaux de sel, en chacun me de blé, deux deniers obolle.

Pour Monsieur Hamon Chenu, douze deniers en chacun me de sel.

Jacques de la Tourneuve, prant, pour Monsieur Hardouyn Davoir, en chacun chalen portant moyson, quatorze deniers et une myne de sel.

Item, ledit Jacquet, reczoit, pour Monsieur Guillaume Saebien, en chacun chalen portant moyson quatorze deniers.

Item, ledit Jacquet, pour Raoul Ginguet, en chacun chalen portant moyson, six deniers.

Macée la Clouterresse, reczoit pour les moynes de Villeneuve, deux soulz deux deniers, en chacun chalen de moyson.

Item, pour la femme feu Alain le Changeours, ung denier pour achapt de Roiner Pillart, de Laurence du Celier.

Les hoirs Simon Le Peuvier [Lespervier], prennent en chacun chalen portant moyson, c'est assavoir, six mez ou plus, trente-quatre deniers ung septier de sel, et en me de blé, deux deniers.

Pour Monsieur Guillaume de Lisaret, douze deniers et une mine de sel en touz chalens portans plus de une onzaine.

Pour Monsieur Geffroy des Fosses, quatre deniers en chacun chalen portant moyson, et en chacun me de blé, venant à Nantes par Loyre, ung denier.

Pour Monsieur Hervé de Blain, en chacun chalen portant moyson, quatre deniers et ung septier de sel.

Pour Monsieur Guillaume de Toyeré, une obole en chacun me, s'acquictant ponant et bessant par Loire.

Item, pour Monsieur Guillaume de Basoge, sept deniers obolle en chacun chalen portant moyson, et en chacun me de blé bessant par Loire, deux deniers.

Item, pour le compte d'anez, douze deniers en chacun chalen portant moyson.

Item, pour Alain de la Bareillerie, en chacun chalen, deux deniers obolles.

Monsieur Pierre de Coesmes, si comme il dit, en chacun chalen portant moyson, six deniers; et en chacun me de blé et de toutes autres choses qui s'acquictent par mez, deux deniers.

Item, pour la dame du Pray, huit deniers en chacun chalen portant moyson petit et grant, et deux deniers en chacun me de blé.

Item, pour Madame de Belleville, en chacun me de sel ponant et bessant, et pour chacun me de blé et de vin et de noiz et de toutes autres choses qui s'acquictent par mez, ung denier.

Item, pour Monsieur Olivier de Machecoul aussi.

#### LE ACQUICT DES NEFS.

Le duc prant en chacun vesseau chargé en Bretaigne, fors de la Mée, et de Lomaria, troys soulz ung denier de quillaige.

En nef qui charge en Poictou, si le maistre est de Poictou, dix solz, et s'il est de Bretaigne cinq soulz. Et quand le marchand acquicté, en chacun mé troys deniers, et s'il a chargé en Poictou le sixte de l'esmage, de six deniers un denier; le sixte quicte au Provost; et ung homme de Poictou part o un homme de Bretaigne, sept soulz six deniers doit de Poictevinaige.

Le Viconte de Donges, en nef portant moyson o sel, dix soulz, et une mine de sel si elle porte ancre ou bateau; et si elle n a ne ancre ne bateau, elle doit cinq soulz et une mine de sel.

Le Seigneur de Syon, en nef chargée en Poictou, six soulz neuf deniers; et si elle charge en Bretaigne, troys soulz neuf deniers ou sel.

En chacun milier de peaulx d'aigneaulx passant par le pont de Loire, seize deniers des gens de la ville, et de ceulx dehors deux soulz huit deniers.

En chacune saine qui pesche par Loire environ Nantes, six deniers tous les dimenches, des 1 une foire Nantoyse jucques a l'autre.

Es escluses de Loire, des les escluses neufves de Chantenay jucques es escluses neuves d'amont (blanc), les sespmaines de caresme ung lief au Provost, et la prime voire de chacun poisson assavoir est, de lamproye, d'alose et de saulmon.

La premiere sepmaine de caresme, de l'escluse neufve dix soulz chacun an a la Provosté, et de . l'escluse de Chantenay trente soulz.

La veille de Pasques flories prant le Provost vingt soulz et vingt lamproyes sur les escluses qui doivent le pois et la livre.

Le landemain de Pasques flories, prant le Provost sur chacune barge peschante en Loire par dessus Pierre Auge, si l'en pesche o ung ray, dix huit deniers; et si l'en pesche o deux raiz troys soulz. Et sont iceulx deniers receuz en l isle de Vers. C est assavoir que l'en reczoit des paroisses de Migueron, de Cordemes et de Laval, du Pelerin, de Veuz et de Coyron.

Le mercredi emprès, reczoit, le Provost a Nantes, autretant de coustumes en chacune barge d'Aindre, de Rezay, de Saint Nicolas, de Richebourg, de Vretays et de Vierse.

En tous les vaisseaulx qui viennent à Nantes, o poisson de mer, en caresme, le Provost prant le plus bel poisson excepté ung.

En touz les tonneaulx de vin chargez au pont de Piremil, dix deniers en chacun.

En touz les venans de Bretaigne, fors de la Mée et de Lomaria, trois soulz ung denier de quilliaige en chacun.

En chacune nef qui charge en Poictou, si le Maistre de la nef est de Poictou, dix soulz de Poictevinaige. Et quant le marchant acquitte de l'esmage s il a chargé en Poictou, le sixte doit, c'est assavoir : de six deniers ung denier, tant comme la somme de l'esmage se monte quitte iceluy sixte au duc et le Poictevinaige.

Si ung homme de Poictou part en une nef o ung homme de Bretaigne, sept soulz et demy doit la nef de Poictevinaige.

Nulle nef de Bretaigne, ne doit point de Poictevinaige ne sixte, si elle n'est chargée en Poictou. En chacune beste qui passe par le Pelerin, trois oboles.

Les trois plus grandes nefz qui vendront de Poictou à Nantes, chargées de sel, doivent toutes leurs coustumes au Provost, sans ce que nul autre y preigne nulle coustume fors le Provost.

La foyre de Coyron est au duc quicte.

Tous les bourgeois de Nantes doivent briser une lance l'année que ilz se marient le premier jour de l'an, ou ilz payeront soixante soulz au duc.

Es escluses du Port saint Père, prant le duc soixante dix soulz bailléz a ferme chacun an pour tant a (blanc).

Chacun cordouennier de Nantes, doit sept deniers, et celui qui ouvre en vache cinq deniers.

Si aucun ouvre en vache et en cordouen ensemble, il payera douze deniers.

De chacun fronnier, le plus beau frein que 1 en trouvera a la fenestre.

De chacun coutellier, demourant en la ville, ung couteau, celuy que le Provost pourra prendre dehors la fenestre o sa main.

De chacun ferron, une piece d acier.

CE SONT LES COUSTUMES DE LA PROVOSTÉ DEHORS LA FOIRE NANTOYSE.

L en doit au duc une vache de Saffré, touz les ans, la meilleure de la paroisse. Le metonaige de Saint Hilaire du Coign.

C'EST LA COUSTUME DE LESMAIGE, COMMUNAU ENTRE LE DUC ET LEVESQUE ET LES BARONS.

En chacun me de sel venant d'aval, trois deniers pour esmaige.

Si le sel est deschargé en Nantes, ou environ, sans être mesuré, il doit finer o le Provost.

Chacun tonneau de vin venant de la mer, à la vente, deux deniers.

Chacun me de blé venant de Bretaigne, à la vente, deux deniers.

Chacun cent d ouit [oint ?], quatre deniers.

Chacun cent de suif, quatre deniers.

Chacune taere de cuir, quatre deniers.

Chacun milier de seiche, douze deniers.

Chacun milier de harencs, venant d aval en vaisseau, obole.

Chacune piece de drap qui vient d aval, deux deniers.

Chacun bacon, deux deniers.

Chacune coulte, douze deniers.

Chacun cent de cire, qui vient d aval, quatre deniers.

En chacun sommier passant par la ville de Nantes, obole.

En chacune charette chargée, deux deniers.

En chacun cheval ferré vendu à Nantes, quatre deniers de celui qui vent; et de celui qui a achapté, quatre deniers. Et de chacun cheval desserté deux deniers; et s'il est de la ville, il ne poyera rien.

En chacun septier de blé vendu a la cohue, s'il est decza Loire, obole.

En chacune beste d'aumaille, cest assavoir d'oeilles, vaches, chievres, et les autres bestes vendues au marché, obole.

En touz les cuirs venduz en l'eschallerie, venans dehors, en chacun obole.

Toutes les coustumes dessusdites doublent en la foire Nantoyse, excepté le sel, huit jours avant et huit jours après.

L'amende de la foire est commune de soixante soulz entre le duc et l'evesque.

### C'est la coustume de la mine.

Qui tendra la mine payera quatre deniers le jour, et quatre deniers la nuyt. Et si les regratiers la tiennent ilz poyeront obole pour chacun mé de sel.

## LA COUSTUME DU PONT LOIRE.

De chacune somme de poisson, deux deniers.

De fardeau de draps, deux deniers obole.

De fardeau de lin, trois oboles.

Pour somme de fer et d'acier, trois deniers.

Pour millier d aill, obole.

Pour sextier de blé, venant de Loire, a vendre, obole.

D aumaille de deux ou de trois ans, trois oboles.

De fardeau de laine, deux deniers.

La taere de cuir, quatre deniers.

De somme de huille, trois oboles.

De chacune beste passant au pont, quatre deniers.



### XIX

Le duc François Ier révoque toutes les exemptions de tailles accordées à divers bourgeois de Nantes.

[Nantes, le 17 mai 1447.]

RANÇOIS, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, a noz senneschal alloué prevost et procureur de Nantes, leurs lieuxtenants et a chacun d eulx, salut. Receue avons la supplication et humble requeste nous faicte de la part des manans et habitans de nostre ville de Nantes, contenante que pour les charges que avons a supporter pour le bien du pays et de la chose publicque, Nous ayons ordonné pluseurs taillées estre levées en nostre pays, et entre autres en nostre dite ville de Nantes; a laquelle taillée poyer y a pluseurs qui se veullent exempter de non y contribuer, disans aucun d eulx estre noz serviteur, varletz de chambre et en noz offices, et autres noz peletiers et cordouanniers tailleurs et autres, qui dient de nous en avoir obtenu lectres de grace, et pluseurs autres lesquels et leurs predicesseurs y ont de tout temps contribué, les ungs d eulx disans estre avocatz et notaires, et d autres qui dient estre fermier de nostre conté. Autres qui ont acquis heritaiges de gens nobles qui le tenoint de nous noblement, et pluseurs qui demeurent en pluseurs maisons en ceste ville appartenant a religieux et nobles de notre pays, qui par ce moyen dient les en vouloir franchir, combien quilz se marchandent. Autres surgiens, tailleurs de monnoye et monnoyers par grace que de nous ilz ont obtenu que par tieulx moyens exquis et voyes obliques sen sont vouluz et veulent exempter, combien que touz temps ilz y ont esté imposez; partie desquelx les noms ensuivent : Guillaume le Doux, James Geffroy, Jehan Le Meignen, Allain Gerard, Denis du Chesne, Jamet Thomas, Jehan de Paris, Jehan Prezeau, Olivier Hamon, la femme Pierre Le Clerc, Charlote de Lit, Gillet Barbe, Jacques de Loaye, Guillaume Bassart, Guillaume Malestroit, Jehan Pelecoq, Jehan de France, Jehan Pigeon, Jehan Nepvou, Guillaume Vivier, brodeur, Jehan de la Croez, pluseurs texiers et autres demourans es maisons du seigneur de Cens, et taillandiers, en la maison de Goullaine et de Françoys Maillart, Colin Hubert, la deguerpie, Jehan Davy, Martinet Orel, Guillaume d'Antrain; Jehan Juhel brodeur, Guillaume Du Boays, Jehan Fremiet, la deguerpie Perrot Cardon, Guillaume Josset, Guillaume Grangier, la deguerpie Gillet Gehy, et son gendron, Jehan Briend, Pierre de la Venerie, Jacob Thomecy, Vincent Trente, Nouel Bry, Colin Nourmant, Guillaume Hay, Jehan Guenicheau, Jehan Marays, Eonnet Pasquier, lesquelz si ainsi estoit quilz demourassent francs et exempts desdites taillées seroit a la destrucion et dommaige de nosdits bour-

geoys. Car si la chose estoit ainsi continuée nous hommes s en yroint demeurer en autre fiefz et leissent de jour en autre les noz fiefz ainsi que il est avenu; et seroit impossible ausdits supplians pouvoir porter la totalle charge de celles imposicions. Nous supplians vouloir declairer notre intencion touchant lesdiz nommez qui ainsi se veulent exempter, et leur pourveoir de remede convenable. Pour ce est-il que nous, inclinés a ladite supplicacion, desirans garder et preserver nosdis supplians, et ne vouloir que par tieulx moyens les dessusdis, sans nulle quelconque cause et que nous porte aucun proffit, mais charge et dommaige a nosdiz subgitz, demourassent en celle franchise, Avons voulu et ordenné, voulons et ordennons, en declairant notre intencion, que doresenavant les dessurdis nommés soient contributifs es subcides a present ordonnés, et a ceulx qui pour le temps avenir seront, neantmoins les choses dessusdites, et qu'ils deissent et peussent dire estre nous officiers serviteurs ou de nous avoir obtenu lettres de grace et autres choses quelzconques; lesquelles, en tant que mestier est, cassons, irritons et annulons, en voulant et voulons quelles ne sortent ne portent aucun effect, et que ils et chacun d eulx soient mis et taillés esdites tailles. Et ce que auront esté taillés et imposés, mandons et commandons a nosdis officiers et a nos sergens, et chacun sur ce premier requis, prendre et executer sur les dessurdis, tant par detencion de personne que prinse et execucion de leurs biens jusques a payement, neantmoins quelzconques opposicions pleigemens ou autres choses, lesquelles ne voullons estre receues ne avoir effect contre cestes nos presentes. Car ainsi le voulons et nous plaist. Et en ce que sont Geffroy le Ferron, Thomas de la Roche, Jamet Bonamy et Pierres Bernard, lesquelx pareillement se veullent exempter, savoir : ledit Geffroy pour ce que a esté trésorier, et est de notre conseil, et ne se marchandent aucunement, et ledit Bonamy estre officier de notre tres chiere et tres amée tante la contesse d'Estampes, et ledit Bernard notaire de notre court et receveur de nos fouaiges, et celui de la Roche estre notre receveur ordinaire, Avons ordonné que durant le temps qu'ils seront en celles offices, ils demeurent francs desdittes tailles, sauff en tant qu'ils se marchanderoint en quelxconques manieres que ce soit, ouquel cas avons voulu qu ils poyent et contribuent esdittes taillées ainsi que les autres. Et de ce faire et les choses environ pertinentes et neccessaires, avons donné et donnons a nosdis officiers, et chacun, plain povoir auctorité et mandement especial; mandons et commandons atous nos feaulx et subgitz en ce faisant vous obeyr et diligemment entendre.

Donné en notre ville de Nantes, le dix septieme jour de may, l an mil quatre cens quarante et sept. Et ce voulons sauf droit d opposicion, en cas de laquelle avons commis et envoyé, commectons et envoyons la cognoessance d icelle a notre president, o ses sequelles et deppendances, et a tous autres la interdisons. Donné comme dessus. Ainsi signé: par le duc, en son conseil, Baudouin et seellé.



#### XX

Le duc François Ier révoque toutes les exemptions de taille.

[Nantes, le 24 février 1447 (1448 N. S.)]

RANÇOYS, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, a nos president, senneschaulx, alloués, baillifs, provosts et procureurs, leurs lieuxtenans, et a tous autres justiciers et officiers de notre duché, a qui de ce appartendra, salut. De la part de nos feaulx et subgits les bourgeoys, marchans et autres manans et habitans de notre ville de Nantes, Nous a esté de present en complaignant exposé que, en laditte ville et es forsbourgs d icelle, a pluseurs et grant nombre de habitans et demourans tant de notre pays que d'ailleurs, qui y font pluseurs explectz de marchandie, les ungs par gros, autres par detaill, et aucuns autres par gros et detaill : et. a cause d iceulx faiz de marchandie ont de grans esmolumens et prouffits, tels semblables ou plus grans que lesdits contributifs, et en ce et pluseurs autres prerogatives et proffits joyssent des esmolumens et commodités appartenant a habitans, en telle et semblable ville et forsbourgs ; et, toutesfois reffusent a porter les charges ordonnées, et qui de jour en autre sont establies et mises sur usant de bourse coustumiere, tant pour le bien publicque, le proffit de laditte ville, que pour pluseurs autres neccessités et affaires entrevenans, concernant le bien et honneur de nous de la chose publicque de notre dit pays ou desdiz habitans, les ungs soubs et coulleur de previleges et graces impétrées, puys vingt ans encza, tant de monseigneur le duc, que dieu absolle, que de nous, les autres soulz umbre de noblesse de leurs personnes ou de leurs offices, science et praticque : combien que a l'imposicion desdites charges on a esgart au grant desdits habitans et a leur faculté, et qu'ils joyssent des prouffits avantaiges et esmolumens de bourse coustumiere. Quelle chose est a la très grant charge et dommaige desdits contributifs, en retardement de notre finance, et pourroit estre occasion de frostir et inhabiter laditte ville, et tourner a tres grant et irreparable inconvenient, si briesvement n y estoit pourveu de remedde convenable, humblement le nous requerant. Pour ce est-il que nous, considerans que de bonne raison et equité tous les habitans et demourans esditte ville et forsbourgs, y ayans leur recueil et reffuge pour les personnes et biens, et qui usent de bourse coustumière et joyssent des prouffits et esmolumens appartenans aicelle, doibvent contribuer esdittes charges toutesfois que le cas si offre, ainsi que lesdits contributifs; car dure et absorde chose seroit qu'ils joyssent desdits prouffits et esmolumens, ainsi que lesdits contributifs, sans porter la charge. Pour lesdites causes et autres a ce nous mouvans, avons aujourduy, par advis et

deliberacion de notre conseil, deffendu, et deffendons par ces presentes, es habitans et demourans esdittes ville et forsbourgs, qui ne vouldront ou temps avenir contribuer esdittes charges, de non se mesler, ne entremettre doresenavant, de user esdittes ville et forsbourgs de fait de marchandies, ne d autre excercice de bourse coustumiere, a la peine de mil livres monnoye, a estre applicquées moyctié a nous et l'autre moictié a la reparacion de laditte ville, sur tous ceulx qui s avanceront a faire au contraire. En voulant et voulons que tous habitans et demourans esdittes ville et forsbourgs, de quelque pays, condicion ou contrée qu ils soient, qui usent ou useront ou temps avenir de bourse coustumiere, contribuent es tailles succides et autres charges dessusdites, mises ou a mettre ou temps avenir, pour les causes predites ou autres, et que chacun y soit imposé et esgaillé selon sa faculté et puissance. Et tous ceulx qui se avanceront a user de bourse coustumiere esdittes ville et forsbourgs, le facent soubz ceste loy, que, par le mesme fait et excercice de ladite bourse coustumiere, ils se submettent au payement et contribuction' desdittes taillées subcides et aydes, tous opposicions et applicacions frivolles reiectées, et tous delais et diffuges cessans, et neantmoins quelxconques lettres ou graces impectrées puys ledit temps, ou a impetrer, lesquelles en tant declairons inutilles, cassons et anullons, et voulons estre de nul effect et valeur. Si vous mandons et commandons et a chacun de vous, si comme a lui appartiendra, en commectant si mestier est, que les choses et chacune dessusdittes vous faictes tenir et garder fermement sans enfraindre. Et du contenu et effect de cestes nos presentes, faictes souffrir et laisser lesdits contributifs, par la forme et maniere que dit est, joyr et user plainement et paisiblement. Car ainsi nous plaist. De ce faire, avecques les choses environ pertinentes et neccessaires, vous avons donné et donnons povoir et mandement especial; mandons et commandons a tous nos feaulx et subgits, en ce faisant vous obbeyr et diligemment entendre.

Donné en notre ville de Nantes, le xximme jour de fevrier, l'an mil cccc quarante-sept. Ainsi signé; Par le duc.

Par le duc, en son conseil ouquel estoint les evesques de Rennes et de Saint-Brieuc, le president, l'aumosnier, le senneschal de Rennes, le maistre des Requestes, Jehan le Gueneux et pluseurs autres. P. LE CLERC; et seellé.





### XXI

Pierre II impose aux marchands et négociants les mêmes charges que supportent les autres habitants de Nantes.

[Vannes, le 26 fevrier 1450 (1451 N. S.).]

IERRE, par la grace de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, a nos senneschal, alloué et procureur de Nantes, et a leurs lieuxtenans, salut. Savoir faisons que de la part de nos bien amés et feaulx et subgits les bourgeoys manans et habitans de nos ville et forsbourgs dudit lieu de Nantes, Nous a esté de present exposé combien que autresfois, ou vivant de monseigneur et frère le duc, cui dieu pardoint, ils eussent fait complaincte à mondit seigneur et frere, que esdittes villes et forsbourgs de Nantes, a pluseurs et grand nombre de habitans et demourans, tant de notre pays que d ailleurs, qui y font pluseurs expletz de marchandie, les ungs en gros les autres par detail, et autres par gros et par detail; et a cause de ceulx faiz de marchandie ont de grans esmolumens et prouffits telx semblables ou plus grans que lesdits contributifs, et en ce et autres prerogatives et prouffits joyssent des esmolumens et commodités appartenans aux habitans en telle et semblable ville et forsbourgs : et toutesfois reffusent a porter les charges ordonnées et qui de jour en autre sont establyes et mises sur usans de bourse coustumiere, tant pour le bien publicque, le proffit de laditte ville, que pour pluseurs autres neccessités et affaires entrevenans, concernans le bien et honneur de nous et de la chose publicque, de nous et de notre dit pays ou desdits habitans, les ungs soubz umbre et couleur de previlege et grace impetrée, puis vingt ans encza, tant de monseigneur et pere le duc, que dieu absolle, que de mondit seigneur et frere, les autres soubz umbre de noblesse de leurs personnes ou de leurs offices, savance et praticque; combien que a l'imposicion desdites charges I on a esgard au grant desdits habitans et de leur faculté, et qu'ils joissent des prouffits et esmolumens de bourse coustumiere. Quelle chose a la tres grant charge et dommaige desdits contributifs, en retardement de notre finance, et pourroit estre occasion de frostir et inhabiter laditte ville, et tourner a tres grant et inreparable inconvenient, si briesvement n y estoit pourveu de remedde convenable. Et que sur laditte complaincte mondit seigneur et frere, considerant que, de bonne equité et raison, tous les habitans et demourans esdittes ville et forsbourgs y ayans leur recueil et reffuge pour leurs personnes et biens, et qui usent de bourse coustumiere, et joyssent des prouffits et esmolumens appartenans a icelle, doivent contribuer esdittes charges, toutesfois que le cas se y offre, ainsi que lesdits contributifs; car dure et absorde chose seroit qu ils joyssent desdits

prouffits et esmolumens, ainsi que lesdits contributifs sans porter la charge : pour lesdittes causes et autres a ce le mouvans avoit, par advis et deliberacion de son conseil, deffendu aux habitans et demourans esditte ville et forsbourgs, qui ne vouldront ou temps avenir contribuer esdittes charges, de non se mesler et entremectre doresenavant, de user esditte ville et forsbourgs de fait de marchandie, ne d autre excercice de bourse coustumiere, a la paine de mille livres monnoye, applicqués moictié a mondit seigneur et frere, et l'autre moictié a la reparacion de notre ditte ville, sur tous ceulx qui s avanceront à faire au contraire : en voullant, que tous habitans et demourans esditte ville et forsbourgs, de quelque pays ou condicion ou contrée qu ils fussent, qui usaint ou useroint de bourse coustumiere ou temps avenir, nonobstant que les aucuns d iceulx fussent officiers, comme gardes contregardes tailleurs et assayeurs de monnoyes, tainturiers, merciers, aguilleteurs, bouchiers ou autres, se disans officiers en telx ou pareils offices, contribuent es taillées, subcides, devoirs de clouaison, appetissaige et autres devoirs pour le fait de la reparacion de notre ditte ville, et autres charges dessusdites, mises sus ou a mettre, ou temps avenir, pour les causes predittes ou autres, et que chacun y fust imposé et esgaillé selon sa faculté et puissance ; et que tous ceulx qui s avanceront a user de bourse coustumiere esditte ville et forsbourgs, le feissent soubz ceste loy que par le mesme fait et exercice de ladite bourse coustumiere, ils se submectent au payement et contribuction desdittes taillées subcides et aydes, toutes oppositions et applicacions frivolles reiectees, et tous deloyz et diffuges cessans, et neantmoins quelzconques lectres ne graces impetrées puis ledit temps ou a impétrer, lesquelles, en tant, les avoit déclairées incivilles, cassées et adnullées; en voullant que elles ne feussent de nul effect et selon les lettres datées le xxime jour de mars derroin. Dempuys ce, pluseurs de nosdits subgects et habitans diceulx lieux ont reffusé et reffusent de non payer esdittes aydes charges et devoirs de cloaison, disans les aucuns deulx avoir eu, et obtenu de nous, lectres et anoblissemens, les autres d'estre officiers, es offices devant dittes ou autres paroilles, et d'estre monnoyers receuz en autre ville de notre pays que en notre ditte ville de Rennes, combien qu ils usent de bourse coustumiere, qu est en tres grant grieff preiudice et dommaige desdits exposans [blanc] supplians sur ce notre provision et convenable remedde. Pour ce est il que nous, lesdites choses considerées, et que de bonne raison nul ne doit joyr de previlege de noblesse s il n en use, et aussi leursdits offices ne sont pas telles que elles les doivent exempter, en tant qu'ils usent de bourse coustumiere, que ils ne contribuent esdittes aydes et devoirs; en louant confermant et approuvant lesdittes lettres par nosdits bourgeoys, obtenues de mondit seigneur et frere, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que tous les demourans esditte ville et forsbourgs de Nantes, de quelque estat qu'ils soint, usant de bourse coustumiere, poyent et contribuent esdittes aydes et devoirs contributifs, ainsi que les autres contributifs, ou autrement qu'ils cessent de eulx mesler de nul fait de marchandie esditte ville et forsbourgs, a la peine devant ditte, a estre applicquée ainsi que dessus, neantmoins quelxconques lettres ne graces impectrées puys ledit temps, ou a impectrer; lesquelles en tant declairons incivilles, cassons et anullons, et voulons icelles estre de nul effect et valeur. Et pour maire fermeté, et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours en perpetuel, Nous avons signé ces presentes de notre main, et fait seeller de notre seel en laz de soye et cire vert. Donné en notre ville de Vennes, le xxvjme jour de fevrier, I an mil quatre cens cinquante. Et ce voulons, sauf et excepté nos officiers ordinaires, et commensaulx et domesticques, et ceulx de notre tres chiere et tres amée seur et compaigne la duchesse, qui neus servent ordinairement et qui sont a nos gaiges et ordonnances.

Donné comme dessus. Ainsi signé: PIERRE.

Par le duc, de son commandement, et en son conseil, ouquel vous, le grand maistre d'ostel, messire Michel de Partenay, le maistre des requestes et autres estoint. Ruallain. Et seellé en laz de soye et cire verte.





### XXII

Le duc François II prolonge de dix ans la levée du devoir de pavage.

[Nantes, 18 octobre 1461.]

RANÇOYS, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d'Estampes et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. De la part de nos bien améz et feaulx subgiz, les gens, nobles bourgeois, manans et habitans en nos ville et forsbourgs de Nantes, nous a esté en suppliant exposé, que ja pieca nos predicesseurs ducs de Bretaigne, dont Dieu ayt les ames, pour le bon et singulier vouloir qu'ils avoint a ladite ville, et au bien augmentacion et fortiffication d'icelle, et pour la cognoessance qu'ils avoint eue que les revenues et deniers de notredite ville n estoient pas suffisans pour l emparement reparacion et fortifficacion d icelle, de leurs graces et liberalitez avoint donné et octroyé et concedé ausdits habitans, par aucuns temps, pour la repparacion et fortiffication de notre dicte ville ung devoir de billot et appetissement sur les vins vendus par detail et mynu en nosdittes ville et forsbourgs, et en aucunes parroesses d'environ, pour en estre les deniers convertis et employés en ladite reparacion. Quel devoir est le deizeiesme denier receu et exigé desdits vins y vendus par detail; et pour ce avoit esté la mesure ancienne appetissée et amoindrie du deizeisme. Quel devoir a esté levé par pluseurs années, et les deniers en convertis a ladite reparacion et fortifficacion ; lequel temps a duré jusques au moys de novembre prochain venant; lequel temps revolu les graces et tiltres dudit appetissement lever sont expirés; et que, en icelle notre ville, y a de beaulx et grans ediffices des reparacions encommancez, qui sont necessaires a parachever, en murailles, belouars, ponts, l'orloge et autres ouvraiges; et s'ilz estoint laissez en l estat cherroint en decadence, au grant dommaige de nous, desdits habitans et de la chose publicque de notre pays. Aussi que en notredite ville, y a neccessité d'artillerie, et autres choses pour la deffense conservation et bien de notre dite ville; mesmes nous ont exposé, comme notre dite ville est lune des meilleures et plus honnorables de notre pays et duché, assise sur port et havre, a laquelle viennent et frequentent gens et marchans de diverses regions et contrées, et marchandies de pluseurs especes, en grant multitude et habondance. Et qu'il est expedient et tres neccessaire, pour le bien de nous et de notre dite ville, tenir les grans chemins prouchains a icelle, par lesquelz on y arrive, en bon estat et reparacion; et que a celle fin nosdits predecesseurs avoint ordonné, a temps, certain devoir appellé pavaige, qui a esté et est levé, et les deniers en convertiz a la reparacion desdits chemins et au parement diceulx. Lequel temps de lever ledit devoir est ou sera bien brief fini ; que

les deniers et revenues de notre dite ville sont petitz et de petite estimacion, moins suffisans pour le parachevement des ouvraiges encommancez, et a l'entretenement d'iceulx, nous requerans sur ce leur pourveoir de remedde convenable, en leur octroyans lesdits devoirs d'appetissement et de pavaige a tel temps qu'il nous plaira, humblement le nous requerant. Pourquoy Nous, bien acertennez des beaulx ouvraiges de fortifficacion et emparement de notre dicte ville encommancez, qui tres neccessaires sont a parachever, des neccessitez et indigences en reparacion de notre dicte ville, et artillerie pour la deffense dicelle, et des pavemens desdits grans chemins; considerans que les revenues de notre dicte ville ne sont pas teulx qu ilz puissent suffire a ce et a l'entretenement desdictes reparacions, pour cestes et autres causes a ce nous mouvans ; apres que avons veu et fait veoir et visiter en notre conseil les lectres de grace de nos predicesseurs de l'introduction et concession desdicts devoirs et appetissement et pavaige, et que avons esté informez de la maniere du lever et cueillecte d iceulx, avons aujourduy, de grace especial, donné concedé et octroyé, donnons concedons et octroyons ausdicts habitans, jusques au temps de dix ans, commanczans le premier jour de Janvier prochain venant, lesdicts devoirs dappetissement et pavaige, a estre levez, et les deniers employez en la maniere acoustumée. Et s aucune chose en a esté levé ou temps passé, sans tiltre et mandement de nous et de nos predicesseurs, ce avons avons auctorisé et auctorisons, pour ce que avons esté valablement informez que les deniers levez et exigez ont esté employez esdicts ouvraiges, et desdicts deniers ont tenu et rendu compte les miseurs d iceulx par devant nos cappitaine gens de justice et aucuns des bourgeois et habitans de notre dicte ville ; en deffendons a notre procureur de Nantes, a tous nos autres officiers pour ceste cause le trecter poursuir ne tirer a consequence; et a tous autres de non faire au contraire de cestes nos presentes. Si donnons en mandement a noz cappitaine senneschal alloué provost et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans, et a touz autres a qui de ce peut et pourra appartenir, de cestes nos presentes lectres, et de tout le contenu en icelles, faire souffrir et laisser joyr lesdicts manans et habitans, cessans touz empeschemens au contraire. Car il nous plaist.

Donné a Nantes, le xviiime jour de octobre, l'an mil quatre cens soixante et ung.





### IIIXX

Mandement du duc François II, réglant la levée et le rachat de la taille.

[Nantes, le 16 mai 1466.]

RANÇOYS, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d'Estempes et de Vertuz, a noz bien amez et feaulx conseillers, noz senneschal alloué prevost et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans, et Pierre Raboceau notre secretaire, salut. Comme par certaine composition jadis faicte, ainsi que on dit notoirement, entre noz predicesseurs, ducs et princes de Bretaigne d'une part, et les bourgeois et habitans de noz ville et forsbourgs de Nantes, en noz fiez proches, d'autre part ; lesdiz bourgeois et habitans pour estre, eulx et leurs successeurs, en perpetuité exempts et quictes de ventes et laudes des acquectz qui seront faiz en notre jurisdiction de la provosté de Nantes, et destroict de four et de moulin; et avoir previlege d'avoir a leurs maisons et y fournoyer ou ailleurs, a leurs plaisir; et semblablement avoir moulin pour mouldre leurs blez ou les faire mouldre à telz moulins que bon leur sembleroit ; et avoir et tenir a leurs maisons aulnes poys crocs et balances, et en user sans en poyer aucun denier. Et fussent tenuz et obligez poyer a notre recepte de Nantes, certaine grant somme de rente, dont ilz se povoint franchir et acquiter, nous en faisant assiette deuement. A quoy il a esté fourny, sauf du nombre de cinquante quatre livres troys soulz quatre deniers de rente, nous restante, du nombre de ladite composicion, qui dempuys par chacun an nous a esté et est poyée a notre recepte, au terme de Toussaincts, vulgaument appellée la taille de Toussaincts. Et soit ainsi que, pour obvier a pluseurs questions debatz et proceix, qui, puys deiz ans derroins et de an en an, sont meuz et encore a présent se engendrent et multiplient, en grant haynne et division, qui pourroint cheoir en tres dangereux inconvenient entre les gens nobles praticiens et de monnoye et autres exempts demourans en notre ville et forsbourgs, de leur part, et les autres habitans desdiz lieux, de la condicion contributive a tailles et subcides, d'autre, par cause de la contribucion de ladite rente, ait esté, par lesdiz habitans, exemps et non exemps, avisé, pour utilité et tres convenable expedient, que ladite somme de cinquante quatre livres troys soulz quatre deniers de rente feust esgaillée imposée mise et assignée, sur les maisons situées et assises en nosdits fiez et jurisdiction de la provosté, raisonnablement, le fort aydant au feuble, et levée par les fabricours des parroisses qui en seront respondens a notredit receveur, o telle loy que celui ou ceulx qui s en vouldroint franchir, et en descharger leurs maisons, le pourroint, poyant par chacun doze deniers de rente, trente soulz monnoye, ou la valeur, qui seroint baillez a la fabricque, pour estre employez en

acquisicion de rentes heritelles a la fabricque qui seroit tenue de faire les deniers de ladite rente seurs et certains a notredit receveur, pourveu que ce feust notre plaisir ainsi leur consentir et accorder; et pour ce nous ayent, noz bourgeois manans et habitans en nosdites ville et forsbourgs, en noz diz fiez proches, fait supplicacion ce leur octroyer, et très humblement le requerans : savoir faisons que nous, inclins a leur supplicacion, les choses devant dites considérées, desirans bonne paix et amour estre et permanée entre noz subgiz et mectre nosdiz habitans hors de plect et proceix, qui est cause de haynne et division : congnoissans qu'il est utile a nous noz successeurs et nosdiz subgictz meetre et asseoirs notredite rente sur les maisons de nostredite jurisdiction, pourtant que elle en sera plus certaine; veu mesmes que la fabricque de chacune paroisse et les fabricqueurs seront respondens et obligez de la somme certaine, qui sera en la charge de payer; pour cestes, et autres causes a ce nous mouvans, avons voulu conscenty et ordonné, consentons et ordonnons que ladite somme de cinquante quatre livres troys soulz quatre deniers de rente, nous restant de ladite composicion, soit mise assise et assignée en et sur l ypothecque et obligacion des maisons et heritaiges estans en notredite jurisdiction de la provosté, le fort aydant au feible. C'est assavoir : la grande maison de grant estandue et emplacement, et en situacion sur les rues marchandes et autres lieux avantaigeux, aydans et portans plus grans charges que les maisons et heritaiges de petite quantité et estandue de terre situez en lieux forains et rebons. Cessans toutes opposicions appellacions et contrarietez ; et que par les fabricours des paroesses la cueillecte en soit faicte, pourveu que les fabricours de chacune paroesse de noz diz fiez, et les fabricours d'icelles seront respondens et tenuz payer notredite rente a notredit receveur, a chacun terme de Toussaincts, par ung payement, sans division. Pour ce vous, ou deux de vous, commectons a ladite somme esgailler, imposer et assigner sur lesdites maisons, par chacune paroesse, a ce appellez troys ou quatre paroessiens, a l'arbitraige de ceulx qui y vacqueront, pour vous y conseiller, sans ce que il soit de neccessité y appeller les autres, ne l'un d'eulx, sur qui sera fait l'esgail et imposicion. Et des sommes ainsi imposées vous mandons et commandons faire joyr les fabriquours de chacune paroesse, ausquels, pour ce que ladite somme est notre devoir, avons donné et donnons, par ces presentes, auctorité et puissance de cuillir et lever les rentes ainsi imposées et assignées, et s en faire payer a ceulx que seront lesdites maisons, ou qui les tendront, a leur choays. Et pour deffault de poyement prendre gaiges et executer, sans moyen de sergent, en et sur les tenues, et mectre les huys de travers, et faire toutes autres éxécucions résonnables, de quelque condicion que soient les tenuers desdites maisons et heritaiges, et les gaiges explecter ainsi que de raison, non obstant opposicions ou appellacions, desquelles, si aucunes en avenoint, mandons a vous nosdiz juges congnoistre et decider sommairement et de plain, cessans touz diffuges et emulacions ; et desdites exécucions faire joyr lesdiz fabriqueurs, neantmoins le procès, baillant caucion de restablir, en cas que par la decision d'iceluy il seroit dit que lesdiz fabricqueurs n'auroint cause d'executer. Oultre, avons octroyé et concedé, octroyons et concedons, de grâce especial, a noz diz habitans, quilz puissent franchir et descharger leurs dictes maisons, des sommes qui seront imposées et assignées sur icelles, poyant a la fabricque de la paroesse, par chacun an, doze deniers de rente, trente soulz monnoye, que ladite fabricque sera tenue mectre et employer en acquisicions de rente et heritaiges de nos diz fiez, en lieux suffisans pour la perpetuacion de notre dite rente. Et neantmoins ceste presente grâce, ou cas que les fabriqueurs des parroesses seront en reffuz et delay, eulx suffisamment sommez, de acquicter a notredicte recepte ladite rente, notre dit receveur pourra gaiger et se prendre et venger, pour notre dite rente, sur tel nombre desdiz habitans que bon lui semblera de ce faire deuement. Et a noz sergens, et

chacun, de faire les adiournemens et exécucions et autres exploictz de justice requis et pertinens a la matière, avons donné et donnons povoir auctorité commission et mandement especial, faisant deue relacion de ce que fait en sera. Mandons et commandons a touz noz feaulx et subgez, en ce faisant, estre obeyssans et diligeaument entendans. Et voulons que au vidimus de ces présentes, fait soubz le seel de notre court dudit lieu de Nantes, foy planière soit adioustée comme a l'original.

Donné en notre ville de Nantes, le xvi<sup>o</sup> jour de may, l'an mil quatre cens seixante et seix.



# 

### XXIV

Mandement du duc François II, établissant un devoir de billot gradué sur les vins vendus.

[Nantes, le 10 décembre 1469.]

RANÇOYS, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d'Estampes, et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Comme ja piecza, nos predecesseurs ducs et princes de Bretaigne, cui dieu pardoint, desirans la fortifficacion et emparement de ceste notre ville de Nantes, pour les causes touchées es lectres de ce faictes, eussent voullu et ordonné ung devoir nommé appetissement estre levé en ladite ville et forsbourgs d icelle, sur les vins y vendus par detail, tant en leurs fiefz proches que de l eglise et chappitre de l eglise cathedral de Nantes, et mesmes es parroesses de Sainct Sebastien, Sainct Martin de Verto, Sainct Pierre de Rezay, Sainct Pere et Sainct Jehan de Bouguenais, le Pellerin et le clos de Coairron, qui contient les parroesses de Coairron Sainct Herblain et Chantenay: quel devoir estoit deux soulz par chacune livre extroicte de tous et chacuns les vins y vendus par le mynu, de quelque pais et de toutes personnes de quelque estat que ils feussent, y vendans vins par detail. Et pour cause de l'introduction dudit devoir eussent esté les quartes et mesures a vin appeticées de la dixiesme partie. Lequel devoir ait esté prorogé, en l'estat, par nosdits predecesseurs, et par nous mesmes, jusques a present et a temps qui encores dure, pour en estre les deniers convertis et emploies esdite fortifficacion et emparement; et par longtemps a esté ainsy levé, et en ont monté les deniers bien grans sommes, quant les vendans vins par mynu sen acquictoient loyaumant. Et soit ainsy que de presant, de la part des miseur et contrerolleur des euvres et reparacions de notre ditte ville qui ont la charge de recevoir et emploier les deniers dudit devoir, de pluseurs gens d eglise, nobles, bourgeois, manans et habitans en icelle, qui avoint et ont le cueur et l'oueil au bien publique de notre dite ville, et mesmes des fermiers qui nagueres ont prins et affermé ledit devoir, nous ait esté remonstré que nagueres la plus grant part des gens de pluseurs estats qui avoient vendu vendoient et faisoient vendre vins par mynu, esdite ville forsbourgs et parroesses dessur nommées, commectoient pluseurs et grans frauldes et abus ou paiement dudit devoir, qui par l'introduction d'icelluy se devoit paier a deux soulz par chacune livre, ainsy que dit est, retenoint et receloint la moictié dudit devoir et plus, et prenoint coulleur a faire lesdittes frauldes et abus, les uns pour dire que ils rabateroint, et de fait rabatoint et retenoient sur les premiers deniers extroiz desdits vins ainsy vendus par mynu, savoir : les revenues et imposts par nous ordonné, la chandelle, le bois, peynes et sallaires de serviteurs et autres choses

mises a l'exposicion de la vante desdits vins; et par lesdits moiens et autres, sans en faire consciance, retenoient et receloient la plus grande part dudit devoir, combien que de raison ils ne doibvent riens rabattre ne retenir pour leurs causes et coulleurs devant touchées ; car, au moien de l'appeticement des quartes et mesures, les vins ainsy vandus vallent autant aux vendans comme sy ledit appetissement n estoit point introduict; et n est pas ledit appetissement a la charge des vendans mais des beveurs et achetans lesdits vins par mynu. Queulx frauldes et abus cedent et tournent en grant d icelluy devoir et de la fortifficacion et reparacion de notre dite ville, et ou preiudice de nous et de la chose publicque de notre pais ; et plus sera ou temps advenir si par nous n est sur ce pourveu de remedde convenable, humblement le requerant. Pourquoy nous, lesdites choses considerées, et que de long temps nous en ont esté faictes pluseurs et reiterées complainctes, la matiere debatue bien a plain, et meurement deliberée en notre conseil, et mesmes en presance du lieutenant de notre cappitaine de Nantes, d'aucuns officiers de notre justice, de pluseurs desdits gens d'eglise, et aussy de pluseurs nobles bourgeois manans et habitans de tous estats de notre ditte ville, et de leur procureur, pour ce mandés, et qui avoint eu conseil advis et deliberacion en ladite matiere ainsy que ils disoint, et eu sur ce leur advis et opinions; voullans ledit devoir, qui a bonne cause fut introduict, estre loyaument paié, pour en estre les deniers mis et emploiés es fortifficacion et reparacion de notre ditte ville, et donner provision ausdittes frauldes et abus, et pour autres causes a ce nous mouvans, avons voullu et ordonné, voullons et ordonnons, en attendant faire et ordonner autres provisions en laditte matiere selon que les cas se y offriront, que, pour ceste presente année qui commancera le premier jour de janvier prochain et finira I an revollu seullement, soit prins levé et exigé par lesdits miseur et contrerolleur, ou par les fermiers a qui sera faict baillée dudict devoir, vingts deniers monnoye par chacun denier des vins qui se vendront par détail esdits lieux, et chacun ; savoir : par pippe de vin vendue par mynu, a ung denier la quarte, vingt deniers ; par pippe de vin ainsy vendue a deux deniers, trois sols quatre deniers; par pippe de vin vendue a trois deniers, cinq sols ; par pippe de vin vendue a quatre deniers, six sols huict deniers ; par pippe de vin vendue a cinq deniers, huict sols quatre deniers; et ainsi a l'equipollant du plus haut pris. En mandant et mandons, à celui ou ceulx qui vendront vin par detail es lieux dessusdits, et chacun, durant ledit an, faire paiement dudit devoir au pris dessusdit, et chacun respectivement, sans riens en receller ne retenir sur pevne de confiscacion de la pippe de vin exposée en vente, de soixante livres d'amande, applicables moictié a nous moictié ausdits fermiers, et d'en estre autrement punis selon l'exigence du cas. Et a ce que lesdittes frauldes et abus cessent, avons voullu et ordonné, voullons et ordonnons que lesdits miseur contrerolleur, leur fermier ou fermiers, et chacun a qui ledit devoir sera baille et demourera, ou leurs soubzfermiers, puissent aller et entrer, durant ledit an, es caves et selliers desdits vandans vins par mynu, de quelque estat ou condicion que ils soient, incontinant que les vins seront percés et exposés en vante, et durant que ils seront tenans par taverne, a telles heures du jour licites que bon leur semblera, pour compter nombrer et mercher les vins qui y seront, en la maniere que ont acoustumé le faire et font les fermiers de l'impost par notre duché, en vertu de nos mandemens, et o les poinctz et condicions y contenus. Et affin que ceste notre ordonnance soit seue, et que nul n en puisse ignorance pretendre, voullons et ordonnons que cestes nos presentes lettres soient publiées et leues a nos plectz generaux de Nantes, en nos cours de l alouyse et de la provosté dudit lieu aux jours du dimanche et de marché en notre ditte ville de Nantes, esdittes parroesses dessur declairées et ailleurs ou il appartiendra. Sy donnons en mandement a nos senneschal, alloué, provost et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans, et a tous nos autres

justiciers, officiers feaulx et subgetez, a qui de ce peut et pourra appartenir, de ceste notre presente ordonnance, et de tout le contenu en ces presentes, faire souffrir et laisser jouir lesdits miseur contrerolleur, leurs fermiers ou soubz fermiers et chacun, et y faire garder et tenir estat sans enfreindre tous empeschemens cessans au contraire. Car il nous plaist. Et.sy a l'encontre de ces presentes et de l'execucion d'icelles, soit fait mis ou donné plegemens opposicions ou autres empeschemens, nous en avons evocqué et retenu, evocquons et retenons la congnoessance et decision devant nous et notre conseil, et a tous juges l'avons interdite et interdisons; en mandant et mandons par ces presentes a nos sergens generaux et particuliers, et a chacun, adjourner les oposans debatans ou contrarians, s'aucuns sont, a comparoir devant nous en notre conseil, a terme competant, pour en dire les causes, et sur ce et autrement ce que droict sera touchant ladite matiere respondre a notre procureur general, au procureur desdits manans et habitans, et autres parties a qui il appartiendra et le requerant. Et de ce faire deuement, faisant leur relacion, avons donné plain povoir auctorité commission et mandement especial, mandons et commandons a tous nos feaulx et subgects en ce faisant estre obeissans et dilligemment entendre.

Donné en notre ville de Nantes, le dixiesme jour de décembre, lan mil quatre cens soixante neuf. Et voullons que au vidimus de ces presentes, faict soubz la merche des actes de notre dit conseil, foy soit adioustée comme a l'original.

Le mandement donné à Nantes le 26 décembre 1470, est la continuation, pour l'année 1471, de la levée du devoir détaillé dans le mandement précédent. Il en reproduit pour ainsi dire le texte et les considérants et n'ajoute rien à ce que nous y lisons. Il est donc inutile de le reproduire ici.



neccessaire en estre fait. Veuz en notre conseil les mandemens de ladite ordonnance de vingt deniers pour chacun denier du pris de la vente, ausquelx cest present est annexé, et pour pluseurs causes a ce nous mouvans: avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que pour la prochaine année, qui commencera au premier jour de janvier prochain venant, et y finira l'an revolu, par les miseur et contrerolle de ladite ville, leurs fermiers soubz fermiers, clercs et commis a lever et esliger ledit devoir d'appeticement, soit prins levé et esligé vingt deniers par pippe, pour chacun denier du pris de la vente du vin vendu par detaill, ainsi que en nosdits mandemens est bien a plain declairé. En mandant et mandons aux vendens vin par detail, esdite ville et forsbourgs, et autres lieux ou le devoir d'appeticement a acoustumé d estre levé durant ladite année, faire poyement dudit devoir au pris dessusdit, sans rens en receler ne retenir, sur peine de soixante livres damende applicqués a nous et esdits miseur et contrerolle, fermiers et soubz fermiers par moictié, et d en estre autrement pugnis selon l exigence du cas; o tels et semblables povoirs, auctorités commandemens et autres poins comme ils sont contenus et declairés en nosdits mandements, que nous tenons pour exprimés. En mandant et commandant a nos senneschal, alloué, provost et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans et a chacun y faire tenir et garder estat. Et saucuns y veullent debatre ou contrarier, mandons a notredit procureur de Nantes, prandre pour nous la conduicte du proces es fins que estre debvra. Neantmoins lequel proces, et pendant iceluy executer nosdits presens mandemens selon leur forme et teneur, sans ce que ce preiudice a l'estat du proces; lesdits miseur et contrerolle. leurs fermiers et soubz fermiers caucionnent deuement de restablir et fournir a droit, non obstant quelconque opposicion applicacion ou autre empeschement. Car cest notre plaisir.

Donné au Bressay, le treizeiesme jour de decembre, l'an milfquatre cens soixante et unze.



#### XXVI

Le duc François II confirme aux bourgeois de Nantes le droit, déjà ancien, de faire expédier leurs causes à la prévôté, immédiatement après la menée du sire de Rays.

[Le Brossay, 13 décembre 1471.]

RANÇOYS, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d'Estempes et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. De la part de nos bien amez et feaulx subgits, les gens, nobles, bourgeoys, manans et habitans de nos ville et juridiction de notre provosté de Nantes, nous a esté, en suppliant, exposé que es temps passés, le premier jour de la delivrance de nos pletz generaulx de Nantes, au matin diceluy jour, l on a acoustumé a delivrer des causes des gens de la ville, et fiez de la provosté, en actendant que les loingtains, qui audit jour se doivent delivrer, viennent, que audit jour est le bailliaige du fie Guchec, et la delivrance du congié de la personne du seigneur de Chasteaubrient, par cause de Viorel et de leur menée, que notre senneschal dudit lieu est curieux du delivrer, pour ce que sont de loing, et par ce demeurent les causes desdiz supplians dudit fié de provosté a delivrer, et leur convient actendre leurs delivrances durant tous les jours desdiz pletz, a leur grant ennuy, perdicion de temps, vexacion et dommaige : Nous supplians leur conceder ung jour certain desdiz plectz, que leurs causes, par cause dudit fié de provosté et de leurs personnes, et deffenses puissent estre encommencées et continuées jucques a fin, humblement le nous requerans. Pourquoy Nous, ce que dit est consideré, et la bonne et grant loyaulté et affection envers nous que avons tousiours trouvé, et trouvons cothediennement en nosdits subgits, voulans en ce que dit est leur subvenir, et redimer de ladite vexacion; a iceulx, pour eulx et leurs successeurs, avons, aujourd huy de grace especial, et planiere puissance, donné concedé et octroyé, donnons concedons et octroyons par ces presentes, previllege et prerogative especial et perpetuel de la delivrance a nosdiz plectz, de leurs dittes causes de fié de provosté et de leurs personnes et deffenses incontinent apres l'expedicion des causes de la menée de notre tres cher et tres amé cousin et feal le seigneur de Rays, sans ce que a delivrance desdittes causes se puisse faire interrupcion ne autre expedicion jucques a ce que le tout d icelles soit delivré, et ainsi que on a acoustumé faire pour la delivrance des causes desdittes menées. Si donnons en mandement par ces dittes presentes a nos senneschal, alloué, lieuxtenans et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans et a chacun d eulx, si comme a lui appartiendra, de nos presens concession et octroy faire souffrir et laisser joyr nosdiz subgits et leursdiz successeurs plainement et paisiblement par la forme et maniere devant ditte; et y garder et faire garder estat, cessans tous empeschemens au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, Nous avons signé ces presentes de notre main, et fait seeller de notre seel en laz de soye et cire vert.

Donné au Brossay, le treizeiesme jour de decembre, l'an mil quatre cens soixante unze.



#### XXVII

Mandement de François II, confirmant des lettres précédentes égarées, et prorogeant de vingt ans la perception des devoirs du denier pour livre et du droit de meaige, employés à l'achèvement des fortifications.

[Le Brossay, 13 decembre 1471.]

RANÇOYS, par la grace de Dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemond, d'Estempes et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. De la part de nos amés feaulx et subgiz, les gens d eglise, nobles bourgeois manans et habitans de notre ville de Nantes, nous a esté exposé le grant magnifique et sumptueux ouvraige en la fortifficacion de notre dicte ville, tant en portaux, tours, saincture de muraille, belouars, ponts, artillerie que autres choses, pluseurs qui ont esté et encore seront de grande mise a parachever et entretenir, ainsi que en suymes bien informez; et que es temps passés, pour lesdits ouvraiges et fortifficacions, par nos predecesseurs avoit esté estably et ordonné entre autres devoirs ung devoir appellé le denier pour livre, et ung autre appellé le meaige, quelx sont constitues savoir, le denier pour livre sur toutes les marchandies vendues en gros, troquées et retroquées esdite ville, fauxbourgs et banleue par marchans estrangiers, autres que les demourans esdite ville et forsbourgs, et est ledit devoir ung denier pour livre du pris de la vente, ou valeur de l espece de marchandie alienée; et le devoir de meaige est constitué sur les marchandies qui se livrent a meaige, comme blez, vins, sel, autres, et est deux solz par muy desdites especes de marchandies qui se livrent a meaige amenées marchandamment a notre port de Nantes, ou diceluy tirées et emmenées et y delivrées, les deniers et revenues desquelx devoirs ont esté convertis et emploiés en ladite fortifficacion, et en ont tenu et rendu compte les miseurs desdites repparacions aux commis de nous et de nos predecesseurs, et que les lettres de la concession desdits devoirs ont esté perdues, et ne les peut on trouver au moien qu elles sont cheues es mains des officiers de laditte ville, de long tems mors, qui ne les ont rendues es arches de la garde de ladite ville. A l'occasion de quoy se pourroit sur la levée desdits devoirs trouver des empeschemens et contrarietés qui retarderoint les ediffices et autres choses encommancées en notre dite ville, et qui seroit au grant dommaige de toute la chose publicque de notre pais : Nous supplians tres humblement leur conceder que lesdits devoirs de denier pour livre et deux soulz pour meaige soient ou temps avenir levés et exigés pour lesdites fortifficacion reparacion et entretenement et leur en impartir nos lectres patentes: Savoir faisons que nous inclins a ladite supplicacion,

vallablement informés desdits ouvraiges et fortifficacions, acertennés que par cy devant les deniers qui ont esté levés en notre dite ville ont esté, ainsi que bien appiert, emploies par bonne conduite, et qu'il y a des ouvraiges encommancés neccessaires a parachever, et nouvelles fortifficacions a faire, qui ne pevent estre faiz, ni iceulx estre entretenus sans grande et continuelle mise et despence; Desirans la fortifficacion de notre ditte ville, qui est située sur frontiere pour servir au bien de nous, nos successeurs et de la chose publicque de notre pais ; de notre grace, auctorité et planiere puissance avons octroyé et concedé, octroyons et concedons, pour nous et nos successeurs, ausdits supplians lesdits devoirs de deniers pour livre et deux soulz par muy des choses qui se livrent a meaige, et qu ils soient levés et exigés ou temps avenir, en la forme et maniere qu ils ont esté les deiz ans derrains. Pour en estre les deniers mis emploiés et convertis pour le bien de ladite ville, fortifficacion et repparacion d'icelle, des ponts et autres choses en la maniere acoustumée. A avoir ceste presente concession durée jucques a vingt ans prochains venans. Desquelx devoirs et des deniers en emploiés, les miseurs desdites repparacions tendront comptes ainsi que es temps passés a esté. Et d'abundant avons loué, ratiffié et approuvé, ratiffions et approuvons la levée et esligement du temps passé desdite devoirs et de chacun; pour ce que avons esté vallablement informés que les deniers en ont esté emploiés en reparacions et fortifficacions, de paravant faite pour notre dite ville, et que les miseurs en ont tenu et rendu compte. Et pour ce que es temps passés se sont trouvés des debats et litiges, et encores pourroint faire le temps avenir touchant la levée et esligement desdits devoirs, a savoir : sur quelles especes de marchandises ils se doivent prandre, et de la forme de les lever, ce qu'il est de neccessité de esclarder et certiffier pour obvier ausdits debats et litiges, Nous avons commis et commectons pour ce faire, nos bien ames et feaulx conseilliers, Jamet Thomas, general maistre de nos monnoyes, maistre Guillaume Cailleteau, notre prevost de Nantes, maistre Jehan Blanchet, notre procureur dudit lieu, ou deux d eulx; ausquels nous mandons que appellés deux des gens du chappitre de Nantes, des nobles bourgeois et habitans d'icelle ville en suffisant nombre, et autres qu'ils verront a appeller, ils vacquent et entendent a l'esclardissement et certitude de la levée d iceulx devoirs. Et de ce qu ils feront et besongneront en la matiere faite, et faire faire actes et enseignemens autenticques pour mettre avecques les chartes et lectres de la ville, a perpetuel memoire. Et mesmes en mettre ou faire mettre le double, en papiers et cadernes, a la recepte de nostre prevosté de Nantes, a ce que ung chacun puisse avoir congnoessance de la levée d iceulx devoirs et que fraulde ny soit commise. Si donnons en mandement par ces presentes a nos senneschal, alloué, prevost et procureur de Nantes, leurs lieutenans, et a tous autres justiciers et officiers de notre duché a qui de ce pourra appartenir, du contenu en ces presentes faire souffrir et laisser lesdis exposans joyr et plainement et paisiblement. Car c'est notre plaisir.

Donné au Brossay, le xiste jour de decembre, I an mil quatre cens soixante et unze.



# 

#### XXVIII

# Institution du papegaut par le duc François II.

[Nantes, le 1" mai 1482.]

RANÇOYS par la grace de dieu duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d'Estampes et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme chose licite et bien convenable soit, pour le bien tuicion et deffence de notre pays et obvier aux maulx dangiers et entreprinses de noz ennemys qui legierement pourroint ensuir, que dieu ne vueille, soit bien expedient et utille chose avoir et entretenir en notre pays grant nombre de bons archiers experts et ydoines au jeu et exercice de l'arc, et soit ainsi que de present pluseurs des bourgeoys manans et habitans de notre ville de Nantes, frequantans ledit jeu de l'arc, nous ayent fait remonstrer que chacune feste ilz sont comme continuellement a l'exercice d iceluy jeu, ou pour ce faire leur convient fraier et despendre du leur, tant a querir arcs, trousses, fleches et autres abillemens y neccessaires, que pour tenir et maintenir leurs butes en bonne et suffizante reparacion et estat; et par ce moyen, pluseurs jeunes gens en grant nombre se applicquent a henter et se usiter a l'exercice dudit jeu, tellement, que de present se besoign en estoit, lon y en trouveroit en grant habundance, quelle chose est tres utille et tres convenable a nous et notredit pays. Parquoy, nosdits bourgeoys et habitans de Nantes, nous ont supplié et requis humblement, les choses dessusdites considérées, et que au bien de la chose publicque lesdits archiers pourroient grandement servir et proffilter, il nous plaise franchir et exempter le Roy desdits archiers, qui par la coustume dudit jeu est en chacun an fait ou moys de May, en abatant de coup de fleche ung enseigne d oiseau nommé pappegault, assiis au bout d'une haulte perche, et sur une haulte tour de notredite ville, de toutes tailles dons empruncts et autres subsides, avec leur donner, pour soustenir le fait de leurs arcs, cordes, trousses et fleches, et tenir en suffizant repparacion leurs butes et autres choses y neccessaires pour la continuacion dudit jeu, aucune somme de deniers sur le devoir d impost de notredite ville a notre bon plaisir, et surtout ce leur impartir notre grace et remede convenable. Savoir faisons que nous, lesdites choses considérées, desirans, atraire nosdits bourgeoys et habitans de Nantes, a usiter et aprendre ledit jeu de l'arc, et en iceluy se occuper aux jours de dimanches et autres festes de lan, quant possible et convenable leur sera, pour servir, si le cas advenoint, au bien de toute la chose publicque de notredit pays, et pour autres justes et raisonnables causes et consideracions ad ce nous mouvans, avons aujourdhuy de notre certaine science, planiere puissance

et grace especial, et pour plus donner volunté et atraict aux jeunes gens de apprandre l'art et industrie dudit jeu de l'arc, franchy quicté et exempté, franchissons quictons et exemptons par ces presentes celui d eulx qui, selon l'art dudit jeu, sera Roy par chacun an ou temps advenir, pour l'année de sa Roiaulté seullement, de toutes tailles, aides, dons, empruncts, guet, riereguet, garde de porte et de tous autres subsides et subvencions personnelz quelxconques mys sus ou a meptre de par nous ou noz subcesseurs en notredite ville, sans ce que pour l an de sadite Roiaulté il soit tenu où contrainct aucunement y contribuer, ou que on lui en puisse faire question ne demande, en aucune maniere. Et avecques ce, de plus ample grace, luy avons donné et donnons par ces presentes 1 impost de vingt pippes du vin du creu de 1 evesché de Nantes, que par chacun an, durant ladite Roiaulté, celuy Roy fera vendre par detaill en sa maison ou aultre meson en notredite ville de Nantes, la part que bon luy semblera. Si donnons en mandement a noz senneschaulx allouez provostz et procureurs de Nantes, noz tresoriers receveurs fermiers generaulx et particuliers desdits subsides, qui a present sont, et pour le temps advenir le seront, et a tous autres a qui de ce appartendra, de nos presentes lettres et contenu effect et substance d icelles faire souffrir et laisser lesdits Roy et habitans de notredite ville de Nantes, usans dudit jeu de l'arc, et qui gaigneront ladite Roiaulté, chacun pour ledit an comme dit est, joir et user plainement et paisiblement sans empeschement quelconque. Et rapportant ces presentes ou le vidimus d'icelles fait soubz seel auctenticque, avec relacion den avoir jouy a ce pertinente, ce sera a chacun deulx en son temps, et qui mestier en aura, alloué et passé en clere mise et descharge, par noz conseillers les gens de noz comptes, ausqueulx mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car ainsi le voulons et nous plaist. Et a maire fermeté, et que ce soit chose vallable en perpetuel, Nous avons signé ces presentes de notre main, et icelles fait seeller de seel en laz de soye et cire vert.

Donné en notre ville de Nantes, le premier jour de May, l'an mill quatre cens quatre vigns et deux.

Ainsi signé: Françoys.

Par le duc de son commandement : Richart, et seellé de laz de soye et cire vert.

Sur le doux duquel mandement est escripte la publicacion diceluy, ainsi que ensuist : A la provosté de Nantes, tenue le X° jour dapvrill, lan mill quatre cens quatre vigns et seix entrant, a esté le mandement de lautre part leu, et la lecture en ouye, a esté iceluy baillé pour publié, et commandé de y obeir sellon leffect et contenu dicelluy. Ce fut faict les jour et an devant dits. Signé: Dayid Missent.

(Archives municipales, série EE, carton Papegaut.)



#### XXIX

Le duc François II accorde, pendant douze ans, sur chaque maison et chaque somme de marchandise mise en vente, l'impôt d'un denier, destiné au nettoiement des rues de la ville.

[Nantes, le 5 février 1487 (1488 N. S.).]

RANÇOIS, par la grace de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort, de Richemont, d'Estampes et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut. De la part de nos bien amez feaulx et loyaulx subgectz les manans et habitans en notre ville de Nantes, nous a esté en supliant remonstré que, de nostre temps, nous, et les gens de nostre maison, avons fait la plus continuelle résidence en ceste nostre dite ville, et aussi pluseurs gens de diverses nacions se y sont renduz et y ont fait par divers temps residence et demourance, et encores de jour en autre se y rendent et affluent, tant pour noz affaires que pour le bien publicque de nostre pays. A l'occasion de laquelle demourance et residence lesdits suplians ont fait faire et construire, en nostre dite ville, pluseurs maisons, en icelle décorant, et pour plus facillement y recueillir et loger les gens de nostre maison et les affluans en icelle. Et en ce faisant en pluseurs et diverses rues de notre dite ville y a eu des estables et amesnagemens neufz par lesquelz se sont trouvez grande quantité de terriers, bourriers, sembroy qui ont été et encores sont accumulez et amassez. Queulx terriers et bourriers lesdits habitans désirent avecques notre bon aide, congié et licence faire vuyder hors nostre dite ville, et icelle nectoier et tenir necte doresenavant, a ce que par les vapeurs desdits terriers et bourriers aucun inconvenient de maladie ne avienne en notre dite ville, ne es habitans ne affluens en icelle. Que pour iceluy nectoyement faire, qui sera de grant coust et mise, ils ont délibéré et avisé estre mis et imposé ung denier par sepmaine par chacune maison de notre dite ville, et aussi estre prins et levé sur chacune somme de marchandie amenée en notre dite ville et y applacée pour y vendre a detailler ung denier jucques a tel temps qu il nous plairoit leur concéder le faire ; Nous réquérans sur ce mectre et ordonner ladite imposicion de la forme surdite , pour les deniers qui s en recevront employer et convertir au nectoyement de notre dite ville, a ce que en 1 avenir elle soit tousiours tenue necte, et que aucun inconvenient ne puisse avenir a celle occasion. Pourquoy Nous, inclins a la requeste desdits suplians, voullans notredite ville estre tenue necte, et lesdits terriers et bourriers vuydez, pour icelle notredite ville estre plus decorée, et nous, et les habitans en icelle éviter a l'inconvénient de maladie qui a celle occasion y pourroit sourvenir ; et que ladite imposicion est de petite valleur, et de paravant avoint acoustumé lesdits habitans lever

ledit denier par somme applacée en aucunes des rues de notredite ville : Avons, de notre auctorité et plaine puissance, ordonné mis et imposé par chacune maison de notredite ville, en quelque rue que elle soit, et sur les y demourans, ung denier par cha cune sepmaine, et aussi ung denier sur chacune somme de marchandie qui doresenavant y sera applacée pour y vendre a détailler. Et iceluy denier, par chacune maison et sur chacune somme, p randre et lever par chacune sepmaine, jucques au temps de doze ans prochains venans, comm anczans au date de ces presentes. En mandant et mandons a tous et chacun les habitans en notredite ville, ou y ayans maison, et a ceulx qui y applaceront aucune somme de marchandie pour y ven dre et adenerer, iceluy denier payer par chacune sepmaine, et sur chacune somme de marchandie, co mme dit est, aux receveurs et fermiers qui a ce seront commis et deputés de la part desdits suplians. Et sur leur refus ou delay mandons et commandons a nos senneschal, alloué, prevost et procureur de Nantes, leurs lieuxtenans, et a chacun, et a tous nos autres justiciers et officiers a qui de ce appartendra, les y contraindre et compeller, par prinse execucion et explectation de leurs biens meubles, a celuy denier payer, comme devant est dit, durant le temps susdit, nonobstant quelzconques arrests, plegemens, opposicions, appellacions ou autres empeschemens quel zco nques, pour iceulx deniers employer au curement et nectoyement de notredite ville. De ce faire, et les choses y pertinentes, donnons a nosdits juges, lieuxtenans, et chacun, plain povoir, auctorité, commission et mandement espécial, mandons et commandons a tous nos feaulx et subgictz en ce faisant estre obeissans et diligeaument entendens. Car il nous plaist.

Donné en nostre ville de Nantes, le cinquieme jour de fevrier, 1 an mil cccc un sept.

Signé: Francoys.

Par le duc, de son commandement, DE FORESTZ.

(Archives municipales, série AA. No 4.)





#### XXX

Le roi Charles VIII confirme tous les privilèges de la ville de Nantes.

[Nantes, mars 1490 (1491 N. S).]

HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, a tous presens et avenir, salut. Comme nagueres, graces a Dieu, nous ayons mis et reduict en notre obeyssance nos bonne ville cité et chastel de Nantes, en faisant laquelle reduction, mesmement de ladite ville, eust entre autres choses esté promis par nos lieuxtenans, pour et en notre nom, a nos chers et bien ames les gens deglise, nobles bourgeois, marchans, manans et habitans d'icelle ville, les faire entretenir par nous es previleges, franchises, libertés et exempcions a eulx donnés et octroyés par les feuz princes et seigneurs de Bretaigne, nos predecesseurs, contes de Nantes, dont ils joyssoient paisiblement lors de ladite reduction; et soit ainsi que ce jourduy, a notre nouvelle et joyeusse venue et entrée en ladite ville, lesdits habitans nous ont honnorablement et solennellement receuz, comme leur vray naturel et souverain seigneur, leur ayons semblablement promis les entretenir et garder en leurs dits privileges, paisiblement, sans les y empescher en aucune maniere, dont ils nous ont tres grandement remerciés. Et a ceste cause, nous ayent, iceulx, habitans, humblement fait dire exposer et remonstrer que entre autres droitz, privileges, franchises et libertés, a eulx donnés concedés et octroyés par nosdits predecesseurs, princes et seigneurs de Bretaigne, ils ont les droiz, privileges, concessions et octroyz qui s ensuivent.

C est assavoir : que lesdits habitans pevent, a chacune foiz que bon leur semble, en la presence du cappitaine de la ville, ou de son lieutenant, et aucuns nos officiers, faire assemblée, par entre eulx, pour traicter des matieres qui concernent le fait de ladite ville, et pevent, une foiz lan, eslire ung procureur pour eulx, pour la conduicte et deffense desdite ville et forsbourgs, et lui bailler telle puissance, que bon leur semblera, de faire et negocier pour eulx, et de substituer autre ou autres soubz lui, ainsi quil verra l avoir a faire. Et mesmement ont acoustumé eslire receveur et miseur de leurs deniers communs, ordonnés pour la reparacion fortifficacion et emparement de ladite ville et autres affaires communs de ladite ville, avec ung contrerolleur; et ou cas que lesdits officiers allassent de vie a trespas dedans l an y en commectre d autres. Et oultre, pevent en ladite assemblée eslire dix ou douze desdite ville et forsbourgs, ou plus ou moins, ainsi qu'ils verront estre a faire pour ordonner des faiz de ladite ville, et des deniers ordonnés pour ladite fortifficacion et entrete-

nement d'icelle ville, oyr les comptes de la recepte et mise d'iceulx deniers, et les clorre et affiner, a ce presens les cappitaine, senneschal ou provost de laditte ville ou leurs lieuxtenans.

Item, Qu'ils ne pevent estre traictés hors les cours jurisdiction et barres ordinaires dont ils sont subgectz, si ce n'estoit de grans cas dont les sergens auroint povoir et commission expresse passée par la chancellerie et deliberacion de conseil, afin de relever lesdits subgectz des peines et vexacions qui leur pourroient estre données sans cause.

Item, Ont oultre octroy par lequel les causes des gens de ladite ville, es fiefz de provosté, doivent estre delivrées ausdits plectz, incontinent apres l'expedicion des causes du sire de Rays et de sa menée, sans intercision ne interrupcion d'autre expedicion, jusques a ce que le tout des causes desdits gens d'icelle ville, esdits fiefz de provosté, soient délivrées.

Item, Ont ceulx de l'enclosture de la ville povoir et faculté d'acquerir fiefz nobles, et en iceulx tenir bordiers et metayers francs et exempts de toutes tailles fouaiges et autres subcides et subvencions quelzconques; aussi tenir en leurs maisons mesures, tant de blés que aulnaiges de draps toilles et autres choses, four, moulin et poix. Et semblablement sont quictes des lotz et ventes des acquets par eulx faiz des heritaiges et choses hereditalles estans en l'enclosture de ladite ville, es fiefz de la provosté. Lequel octroy leur fut fait moyennant la somme de deux cens livres de rente, qu'ils estoient tenus en payer a leur prince et seigneur de ladite conté, au terme de Toussaincts, jusques a en bailler assiètte. Laquelle iceulx habitans ont depuis baillée et assise, c'est assavoir : sur les sécheries de Saint Mahé et leurs appartenances et autres lieux, de la somme de neuf vingts quinze livres seize sols et huit deniers; et le reste montant cinquante quatre livres trois sols quatre deniers monnoye de Bretaigne, sur le tout des maisons de ladite ville, selon et ainsi qu'il est declairé par l'esgail sur ce fait, et soubz les condicions en iceluy contenues.

Item, Ont acoustumé de tenir une foyre franche par chacun an, durant l'espace de quinze jours, commancans le premier lundi de fevrier, au lieu ou sont a présent les halles de ladite ville.

Item, Ont autre octroy, que aucuns marchans, fors les demourans esdite ville et forbourgs de Nantes, ne pevent vendre ne exploicter leurs denrées et marchandies par le menu, en detail, ne autrement que en gros, reservé les merciers, au jour du samedi seullement, sur les peines contenues oudit privillege.

Item, Ont octroy et povoir de prendre et lever ung denier par somme de vivres entrans en ladite ville pour employer ou curement et nectoyement des rues dicelle ville, ainsi qu'ils dient plus a plain apparoir es lectres des dons octroyz et concessions qui leur en ont esté faiz. Desquels privileges, qui ceddent grandement au bien entretenement et police de laditte ville, lesdits habitans ayent joy de grant temps et ancienneté, et joyssent encores a present paisiblement, sans avoir difficulté: en nous humblement réquérant par iceulx habitans que, en ensuivant notreditte promesse, notre plaisir feust les leur confermer et octroyer, et sur ce a notre ditte nouvelle et joyeuse entrée leur impartir nos grace et libéralité:

Savoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, desirans lesdits supplians entretenir en leurs dits privileges et octroyz, et favorablement les traicter en tous leurs affaires, afin qu'ils soient plus enclins de nous servir, ainsi que espérons et avons confiance qu'ils feront, comme bons et loyaulx subgectz doyvent et sont tenus faire a leur prince et seigneur souverain: Pour ces causes et consideracions, et aultres a ce nous mouvans, inclinans liberallement a leurditte supplicacion et requeste, tous et chacuns les privileges concessions et octroyz dessus declairés, et autres ainsi a eulx donnés par lesdits princes et seigneurs ducs de Bretaigne, nos predecesseurs, soit pour le fait de la

justice, police et entretenement desdites ville, cité et forsbourgs de Nantes, dont ils sont en possession et ont joy et joyssoient paisiblement, comme dit est, alors que ladite ville a esté mise en nos mains, avons eus et avons pour agreables, les avons loués, corroborés, confermés et approuvés, louons, corroborons confermons et approuvons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes. Et iceulx, en tant que besoing seroit, a notredit advenement et entrée en icelle ville, leur avons de nouvel donnés, concedés et octroyés, donnons, concedons et octroyons, de notre plus ample et especialle grace par cesdittes presentes. Pour diceulx et chacun deulx joyr et user par eulx et leurs successeurs, manans et habitans de ladite ville, plainement et paisiblement, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ils en ont par cy devant deuement et justement joy et usé. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au cappitaine, senneschal, alloué et provost de laditte ville de Nantes, ou a leurs lieuxtenans present et avenir, et a chacun deulx, si comme a lui appartiendra, que, de nos presens grace, confirmacion, approbacion, et de tout le contenu en ces dites presentes, ils facent seuffrent et laissent lesdits habitans joyr et user perpetuellement plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; lequel se fait mis ou donné leur estoit facent reparer et mectre incontinent et sans delay a plaine delivrance, et au premier estat et deu. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, avons fait mectre notre seel a cesdittes presentes.

Donné a Nantes, ou moys de mars, l'an de grace mil cccc quatre vingts et dix, et de notre regne le huitiesme, avant Pasques.

Ainsi signé: Par le Roy, monseigneur le duc de Bourbon, le conte de Monpensier, vous, les sires de la Tremoille, de Graville, de Myolans, de Grimault, de l'Isle, de Saint André, et autres présens. Primaudaye.





#### XXXI

Charles VIII transfère de Lyon et établit à Nantes la foire dite de « l'Apparucion », qui s'y tiendra, chaque année, pendant quinze jours, à partir du lundi après la fête de l'Epiphanie.

[Nantes, le 29 décembre 1493.]

harles, par la grace de Dieu, Roy de France, savoir faisons a tous présens et a venir, nous avoir receu l'umble supplicacion de noz chers et bien amez les bourgeoys, marchans, manans et habitans de notre ville et cité de Nantes, contenant comme feu notre cousin et beaupere le duc de Bretaigne, Francoys derrenier, que dieu absoille, se soyt en son vivant, depuis son advenement a la duché, le plus du temps tenu et fait sa principalle residence et demeure en notre dite ville, en laquelle luy avec tout son train, plusieurs suyvans et marchans, qui de toutes regions et Contrées y affluoient en tres grand nombre, voyans y avoir bonne facile et expeditive vente et deli**vrance de leurs marchandises, de**spandoient chacun an grant somme de denièrs; au moien de quoy icelle ville estoit plus opulente et emplie de biens, dont tous les pays et parties de Bretaigne se sen toient et habondoient en facultez biens et richesses. Mais, depuis le trespaz de notredit feu beau-Pere, et a l'occasion des guerres et divisions, qui, des son vivant ouvertes, ont apres longuement courru et affligé icelles parties, ainsi qu'il est notoire, les manans et habitans de ladite ville et forsbourgs, qui lors estoit pays de frontiere, par plusieurs dures et longues oppressions, depredacions et autres adversitez quilz ont soustenues et supportées par le fait desdites guerres, tellement que les au cuns deulx ont par force ou neccessité consumé toute leur substance, et sont totallement destruiz, les autres grandement apouvriz et recullez loing de leur premier estat, non seulement sont demourez destituez et despoillez de l'utilité et proffit provenant a cause de ladite residence de notre dit beaupere, ains avec ce, tant a loccasion des choses dessusdites que aussi des grans subsides et Peaiges qui se lievent aux entrées et yssues de ladite ville et autrement sur les marchandises, et de la difficile delivrance et petit rapport qui en yst a present oudit pays l'entrecours et fait desdites marchandises, qui lors grandement se y faisoit et demenoit, comme dit est, s est delaissé discontin the et presque tout perdu et aboly, pert et amaindrist encores chacun jour de plus en plus. Parquoy le bon moien de vivre leur est diminué, et ne se pourroient bonnement ressourdre s ilz navoient aucune bonne ayde de nous; et que si, en notredite bonne ville de Nantes, qui est la derreniere bonne ville de dessus notre riviere de Loire, et en grant aport de mer, estoit translatée mise et establie l'une des foires generalles qui se souloit tenir en notre ville de Lyon, et que puis aucun temps pour aucunes consideracions nous n'avons plus voulu y estre tenue, dite la foire de l'Apparucion, avec toutes et semblables franchises libertez et exempcions qu'ilz avoient audit Lyon, les marchans tant de notre Royaume, d'Espaigne, d'Angleterre, Escoce, Flandres que d'ailleurs de toutes pars, quant ilz se congnoistroient estre exemps de tous péages entrées et yssues pendant lesdites foires, pourroient facilement et voluntairement y venir fréquenter et amener leurs marchandises, tant par mer terre que eaue doulce. Et par ce moien lesdits habitans et tout le pays grandement mieulx valoir, se reffaire et relever, ainsi que iceulx habitans supplians, nous estans en cestedite ville, nous ont plus amplement remonstré, en nous humblement requerans que nostre plaisir fust transferer mectre ordonner et establir en nostredite ville de Nantes, icelle foire, avec lesdits previlleiges franchises libertez exempcions et droiz, et sur ce benignement leur impartir notre grace et liberalité.

Pourquor Nous, les choses dessusdites considerées, desirans de tout nostre cueur et affection la decoration augmentacion et entretenement de ladite ville, et ayder ausdits habitans supplians a eulx relever et ressourdre des grans meschefs pertes dommaiges et adversitez innumerables qu'ilz ont supportées et soustenues, par le fait et disposicion desdites guerres et divisions, et a ceste cause leur conceder aucunes graces et facultez specialles qui soient destructives de leurdite ruyne et moien de leurdit relievement et entretenement : a iceulx, pour ces causes, et considerans la situacion de ladite ville propre et aysée pour le tenement de ladite foire, et aussi la bonne amour loyaulté et obbeissance, dont en tous endroiz ilz ont liberallement et de cueur usé, tant envers nostredit feu beaupere, nostre tres chere et tres amée compaigne la Royne, que nous, chacun en son temps, et autres bonnes consideracions qui a ce nous ont meu et meuvent, ladite foire dite l'Apparucion, qui se souloit tenir en notredite ville de Lyon, commancant le lundi d apres la feste de l'Epiphanie, durant quinze jours ouvrables continuelz et consecutifz, avons, de notre certaine science grace special, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes translatée et transportée, translatons et transportons en nostredite ville et cité de Nantes, et icelle y avons mise, crée, instituée, establie et ordonnée, mectons, creons, instituons, ordonnons et establissons pour y estre tenue doresnavant par chacun an durant le temps dessusdit. Voulans et octroyans que tous marchans et autres de quelque pays, nacion, estat ou condiction qu ilz soient qui la frequenteront et afflueront y puissent vendre, eschanger, distribuer et livrer toutes denrées et marchandises licites, et soient tenus francs et exemps de toutes entrées, yssues, imposicions et subvencions quelzconques, tant en allant seiournant que retournant, et joyssent de toutes telles pareilles et semblables immunitez, franchises, libertez, exempcions et droiz que joyssoient ceulx dudit Lyon, en ladite foire, au temps quelle y estoit, et que a present ilz font de celles qui se y tiennent. Et lesquelz privilleiges, franchises, libertez et exempcions et droiz, Nous avons ausdits marchans, de notre grace puissance et auctorité donnés, concedés et octroyés, donnons, concedons et octroyons par cesdites presentes, ja soyt quilz ne soient cy autrement speciffiez, et lesquelz nous y tenons pour exprimez. Et en oultre, voulons et nous plaist que pour icelles foires tenir lesdits supplians puissent faire drecer, construire et ediffier estaulx boutiques et loges, en tel lieu ou lieux qu'ilz verront estre a ce plus propres et convenables, le tout ainsi et par la forme et maniere qu'ilz font et ont acoustumé faire en icelle ville de Lyon. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers général ayant la charge et administracion de noz finances ordinaires et extraordinaires de noz pays et duché de Bretaigne, seneschaulx de Poictou et Anjou, seneschal

prevost et alloué dudit Nantes, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans presens et avenir, et a chacun d'eulx si comme a luy appartiendra, que de noz presens translacion, creacion, institucion, grace et octroy, et de tout le contenu en ces presentes, ilz facent seuffrent et laissent lesdits habitans et marchans joyr et user plainement et paisiblement, en faisant crier et publier ladite foire es lieux et ainsi qu'il est acoustumé en tel cas. Et pour ce que de ces presentes l'en pourra avoir a besongner en plusieurs et divers lieux, Nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, foy soyt adioustée comme a ce present original, auquel, afin que ce soyt chose ferme et estable a tousiours, Nous avons fait mectre notre seel. Sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Nantes, ou moys de decembre, l'an de grace mil cccc quatre vings et treze, et de notre regne le unziesme.

Par le Roy, Monsieur le duc d'Orléans, le comte de Livey, les sires de la Tremoille, de Gyé, mareschal de France, et de Lisle, Jehan Francoys general de Bretagne, et plusieurs autres presens. Signé: PRIMAUDAYE.

(Archives municipales, série AA, n. 14).





# XXXI

La reine-duchesse Anne, proroge pour dix ans la levée des devoirs de méage, billot et pavage.

[Nantes, le 22 novembre 1498.]

A NNE, par la grace de Dieu, Royne de France, duchesse de Bretaigne, contesse de Montfort, de Richemont, d'Estempes et de Vertus, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Receue avons I humble supplicacion de nos chers et bien amés les bourgeois manans et habitans de notre ville et cité de Nantes, contenant que pour convertir es reparacions fortifficacions et emparemens de laditte ville, ils ont, par octroy permission et confirmacion des feuz nos predicesseurs princes et ducs de Bretaigne, cuilly et levé les aydes qui s'ensuivent, c'est assavoir: le droit de meaige qui est de deux soulz par chacun muy de blé, sel ou vin tant montant que bessant par la riviere de Loire, et autres marchandies qui se delivrent par meaige.

Item, Ung devoir, communement appellé le denier pour livre, qui se prant et lieve sur toutes les denrées et marchandises vendues en gros, trocqués et retrocqués en laditte ville et forsbourgs par marchans forains, autres que les demourans esditte ville et forsbourgs.

Item, Ung autre devoir, appellé le devoir de billot ou appetissement, qui a coustume se prandre et lever au dixiesme sur les vins vendus par detail esdite ville et forsbourgs, et en certaines parroisses de environ; cest assavoir; es parroisses de Saint Sébastien, Saint Martin de Vretou, Saint Pere de Rezay, Saint Pere et Saint Jehan de Bouguenays, le Pelerln, Coaeron. Saint Erblen, Aindre et Chantenay; lequel par cy devant avoit este ordonné estre levé a raison de deux soulz pour chacune livre receue dudit detail, et dempuis reduict a vingt deniers pour eviter aux questions qui se pourroint ensuir.

Item, Le droit de pavaige lequel a acoustumé se prandre et lever sur chacune charrette ou somme et bestail entrans en laditte ville et forbourgs de Nantes, pour y estre vendues et distribués, qui est deux deniers pour charrette et ung denier pour somme.

Et les deniers, qui sont venus et yssus desdites aydes, ont convertis et employés esdites reparacions fortifficacions et emparemens de laditte ville, par l'ordonnance et ainsi qu'il est plus a plain contenu esdits octroyz, et tellement que icelle ville est de present fort emparée de murailles, tours, boulouars, fossés et artillerie, et autres sumptueux ouvraiges et ediffices, dont pluseurs y a d'imparfaicts et indigens de reparacion, esquelz lesdits habitans, font continuellement besoigner, et ont en intencion de faire ainsi qu'il est bien neccessaire; mesmement a l'entretenement des ponts et pavés d'icelle ville, qui sont grans et de grant mise; a laquelle mise ne leur seroit possible fournir

sans lever iceulx aydes. Et oultre, pour eulx ayder a eulx relever des pertes et dommaiges quils avoint supporté et soustenues pour le fait des guerres courans oudit pays, leur fut octioyé exemption et affranchissement de toutes tailles, fouaiges, aydes et autres subvencions quelzconques, pour les demourans ou corps desditte ville et forsbourgs; lesquels octroiz leur ont esté faiz jusques a certains temps dont partie sont expirés, et des autres reste a escheoir aucunes années, ainsi qu'ils nous ont fait dire et remonstrer, en nous humblement requerant que notre plaisir soit les leur octroyer et continuer, pour tel temps qu'il nous plaira, et sur ce leur impartir nos grace et liberalité. Pourquoy est il que nous, les choses dessusdites considerées, desirans notre ville estre entretenue en bon et suffisant estat de fortifficacion et emparement, aussi lesdits ponts et pavés estre reparés, et lesdits supplians favorablement trectés en tous leurs affaires, afin qu'ils soient plus curieux et inclins de tousiours nous servir, a iceulx, pour ces causes, et autres a ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de grace especial par ces presentes, que, jusques au temps et terme de dix ans prouchains venans, a commancer du jour et date de ces presentes, ils puissent, par eulx ou leurs fermiers, cuillir ou faire cuiller et lever les aydes dessurdits, cest assavoir : ledit droit de meaige, qui est de deux soulz monnoye par chacun muy de marchandises qui se distribuent par meaige, le denier pour livre de toutes denrées et marchandises; ledit droit de billot et appetissement des vins et beuvraiges vendus en ladite ville; et aussi ledit droit de pavaige sur chacune charette ou somme entrans en ladite ville de Nantes. Pour, les deniers qui vendront et ystront desdites aydes et octroyz, estre receus par leur receveur ou commis, et employés esdites reparacions fortifficacions et emparemens de ladite ville, et autres affaires neccessaires; et dont celui ou ceulx qui en feront la recepte mise et despense seront tenus d'en rendre compte et relicqua en la presence de nosdits officiers; le tout ainsi et en la forme et maniere qu'ils ont acoustumé faire, et en ensuivant leursdits privileges et octroyz. Et oultre, de notre plus ample grace avons octroyé et octroyons ausdits manans et habitans et demourans, et qui viendront demourer ou corps desdite ville cité et forsbourgs de Nantes, que jusques a semblable terme de dix ans prouchains venans, commancans au jour et terme dessusdits, ils soint et demeurent francs quictes et exempts de toutes tailles fouaiges et autres subvencions quelzconques, mises et a mectre sus en notre pays et duchié, soit pour le fait et entretenement de nos gens de guerre ou autrement, en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, a nos amez et feaulx les cappitaine, senneschal, alloué et provost dudit Nantes, et generaulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de nos finances, et a tous nos autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, et chacun deulx, si comme a lui appartendra, que de nos presens grace et octroy, et de tout le contenu en ces presentes, ils facent souffrent et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, ledit temps de dix ans durant, sans leur mectre ne donner, ne souffrir estre fait mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire; lequel se fait avoit esté, ou estoit, le reparent et mectent ou fassent reparer et mectre sans aucun délay a plaine delivrance. Car tel est notre plaisir. Non obstant quelzconques ordonnances, restruictions mandemens ou deffenses contraires. En tesmoing de ce avons signé ces presentes de notre main, et faict

Donné a Nantes, le vingt deuxiesme jour de novembre, lan de grace mil quatre cens quatre vingts dix huit.

Ainsi signé: Anne.

Par la Royne et duchesse, de son commandement : G. de Forestz, et seellé.



#### IIXXX

La reine-duchesse Anne proroge pour dix autres années la levée des mêmes devoirs.

[Lyon, le 29 mai 1508.]

A NNE, par la grace de Dieu, Royne de France, duchesse de Bretaigne, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme le bon plaisir et vouloir de Monsieur, ait esté et soit nous laisser et accorder la totale disposition des droictz et affaires de notre pais et duché, et a ceste cause noz chers et bien amez les bourgeois, marchans, manans et habitans de nostre ville et cité de Nantes, se soient tirez devers Nous, et nous ayent faict remonstrer comme des le xxijo jour de novembre mil IIIjo IIIjx xvIII, Nous leur octroiasmes et permismes que durant le temps de dix ans prochains, ensuivans et consecutifz, ilz peussent lever et cueillir les aydes et droictz qui s ensuivent, scavoir est: le droict de meaige qui est de deux solz monnoye par chaincun muy de bled sel ou vin tant montant que baissant par la riviere de Loire, et aultres marchandises qui se delivrent par meaige.

Item, ung debvoir, appellé communement le devoir pour livre, qui se prend et lieve sur toutes les denrées et marchandises vendues en gros, troquées et retroquées en ladite ville et fauxbourgs par marchands forains et estrangiers, aultres que les demourans esdite ville et forsbourgs.

Item, ung aultre droict, appellé le devoir de billot ou appetissement, qui a accoustumé se prendre et lever au dixiesme sur les vins vendus par detail es dite ville et forsbourgs, et en certaines parroisses de environ c'est assavoir: en la paroisse de Sainct Sebastien, Sainct Martin de Vertou, Sainct Pere de Rezay, Sainct Pere et Sainct Jehan de Bouguenays, le Pelerin, Coueron, Sainct Erblain, Aindre et Chantenay, lequel fut ordonné estre levé a raison de deux solz pour chaicune livre receue dudict detail, et depuis reduict a vingt deniers, pour evyter aux questions qui se pourroient ensuyr.

Item, le droict de pavaige qui a acoustumé se prendre et lever sur chaincune charrette ou somme et bestail entrans en ladite ville et forsbourgs dudit Nantes, pour y estre vendues et distribuées, qui est deux deniers pour charrette, et ung denier pour somme. Et les deniers qui en viendroient et ystoient convertir et emploier es reparacions fortificacions et emparement de ladite ville, par l'ordonnance, et ainsi qu'il est plus a plain contenu en noz derniers lettres d'octroy par cy devant a eulx octroyées.

Par lesquelles semblablement, pour leur ayder a les relever des pertes et dommaiges qu'ilz ont eues a porter et soubstenir durant les dernieres guerres, qui ont eu cours audit pais, Nous leur octroiasmes que tous les demourans ou corps desdite ville et forsbourgs feussent francz quictes et exemptz de toutes tailles fouaiges aydes de ville et autres subventions quelzconques, mises ou a mettre sus, pour quelque cause ou occasion que ce fust. Desquelz droictz debvoirs et exemptions lesdits supplians ont joy, excepté dudict droict de billot que avons faict prendre et lever pour convertir et emploier en autres oeuvres et choses neccessaires. Et tellement que a present ladicte ville est grandement fortiffiée reparée de murailles, tours, fossez, boulevars et aultres sumptueulx ouvraiges et édiffices; mais encores y en a de imparfaictz, et esquelz est requis continuelle et neccessaire reparacion, comme es pontz pavez et aultres choses qui concernent le bien et utillité de ladicte ville et de la chose publicque d'icelle, et generallement de tout le pais d environ. A quoy ne seroit possible a iceulx supplians, d'eulx mesmes et sans lever lesdiciz droitz, satisfaire et fournir, Nous supplians tres humblement a ceste cause que nostre plaisir soit leur prolonger et continuer ledict octroy desdictz droictz, qui de brief fauldra, jusques a aultre terme de dix ans, et sur ce leur impartir benignement nostre grace et libéralité. Pourquoy Nous, les choses dessusdictes considérées, désirans nostredicte ville de Nantes, estre entretenue en bonne fortifficacion, aussi lesditz pontz et pavez en seure et suffisante reparacion, et lesdictz supplians en touz leurs affaires favorablement traicter, ensemble les relever des pertes et dommaiges qu'ilz ont eues durant les guerres, a ce mesmement qu'ilz soient toujours plus inclins et curieux de bien loyaument nous servir, a iceulx pour ces causes et autres consideracions a ce nous mouvans, avons de nostre grace speciale par ces presentes continué et prolongé, continuons et prolongeons ledict octroy desdictz droictz contenuz en nosdictes lettres par cy devant a eulx octroiees, et cy dessus specifiez et declarez. Avec ce, avons de nouvel affranchy quicté et exempté, affranchissons quictons et exemptons tous les demourans, et qui viendront demourer ou corps desdites ville cité et forsbourgs de Nantes, de toutes tailles fouaiges aydes et autres subventions quelzconques mises et a mettre sus, en quelque maniere que ce soit, en suivant notredict premier octroy, pour semblable temps et terme de dix ans entiers, prochains continuelz consecutifz et ensuivant l'un l'autre, a commencer de la fin que notre autre octroy sera expiré et passé. Voullons et octroions que pendant ledict temps de dix ans, ilz puissent, par eulx et leurs fermiers, lever ou faire lever et recuillir iceulx droictz, reservé toutesfois et excepté ledict droict de billot, lequel nous avons encore ordonné estre converty et emploié en autres oeuvres et choses neccessaires. Pour les deniers qui viendront et ystront desdictz droictz dessus declarez, hors ledict droict de billot comme dict est, estre receuz par leurs receveurs ou commis, et iceulx mis convertiz et emploiez esdictes reparacions fortifficacions et emparement de ladicte ville et autres affaires neccessaires d'icelle, parmy et que celluy ou ceulx qui en feront la recepte mise et despense seront tenuz en rendre compte et reliqua en la presence de noz officiers; le tout ainsi et en la forme et maniere qu'il est accoustumé de faire. Sy donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens des comptes, et general ayant la charge et administracion de toutes noz finances, aux seneschal, lieutenant, prevost, alloué et cappitaine dudict Nantes, et tous aultres justiciers et officiers de mondit Sieur et Nous, ou a leurs lieutenans, et a chaincun d'eulx comme a luy appartiendra, faire souffrir et laisser lesdicts bourgeois marchans manans et habitans de nostredicte ville et forsbourgs de Nantes, joir et user plainement et paisiblement de noz presens grace prolongation et octroy, et de tout le contenu en cesdites présentes, durant le temps et terme devant declairé, a commanser du jour et ainsi que dessus est dict, sans, pendant icelluy temps, leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre faict mis ou donné aucun trouble ne empeschement au contraire, lequel si faict mis ou donné leur estoit facent oster reparer et remettre incontinant et sans delay au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist. Nonobstant quelzconques ordonnances restrinctions mandemens et deffences a ce contraires. Si supplions mondit Sieur, qu'il luy plaise commander et faire expedier les lettres de confirmation et auctorisation a ce requises, ayant agreable l'effect de ces dictes presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, Nous avons faict mettre notre seel.

Donné a Lyon, le vingt neufiesme jour de may, lan mil cinq cens et huict. Signé sur le repli : par la Royne et Duchesse, Normant.





### XXXIII

Le roi François Iet confirme pour dix ans, le droit de méage, le denier pour livre, le droit de pavage, et l'exemption de toutes tailles, aides, fouages et subventions.

[Paris, le 3 février 1516 (1517 N. S.).]

Franczors, par la grace de dieu, Roy de France, a noz amez et feaulx les gens de nos comptes et genéral ayant la charge et administration de noz finances tant ordinaires que extraordinaires de noz pays et duché de Bretaigne, aux sennechal, lieutenant, provost alloué et capitaine de Nantes, et a touz nos autres justiciers et officiers, et a leurs lieutenans, et a chacun d'eulx, salut et dilection. Receue avons l'humble supplication de noz chers et bien amez les bourgeoys manans et habitans de notre ville et cité de Nantes, contenant que feue notre tres chere damme et belle mere, la Royne derrenierement decebdée, que dieu absolle, par ses lettres patentes dabtées le xxixe jour de may mil cinq cents huict, cy atachées soubz notre contre seel, et en leur continuant l'octroy qu'elle leur avoit auparavant faict, leur promist et octroya d'avoir et prandre pour dix ans lors advenir, a compter de l'expiration de leur precedent octroy, les aydes cy apres declerées, c'est assavoir: le droict de meaige qui est de deux soulz monnoye pour chacun muy de blé seel et vin tant montant que bessant par la ripviere de Loire, et autres marchandises qui se delivrent par meaige en ladite ville.

Item, ung debvoir communement appellé le denier pour livre, qui se prant et leve sur toutes les denrées et marchandises vendues en gros, trocquées ou retrocquées en ladite ville et faulxbourges.

Item, ung aultre droict, appellé le droict de billot ou apétissement, qui a acoustumé se prandre et lever au dixiesme, sur les vins venduz a detail esdite ville et forsbourgs, et en certaines parroesses denviron, c'est assavoir : en la parroesse de Sainct Sébastien, Sainct Martin de Vertou, Saint Pierre de Rezay, Sainct Pierre et Saint Jehan de Bouguenays, le Pelerin, Couairon, Sainct Erblen, Aindre et Chantenay.

Item, le devoir de pavaige, qui a acoustume se prandre et lever sur chacune charrecte ou somme ou bestiail entrant en ladite ville et forsbourgs dudit Nantes, pour y estre venduz, qui est de deux deniers pour charrecte et ung denier pour somme; pour les deniers venans desdits aydes et droictz con-

vertir et employer es reparacions fortifficacions et emparements de ladite ville, par l'ordonnance et ainsi qu'il est plus a plain déclaré par leursdits lettres cy attachées.

Et oultre, leur octroya par leursdites lettres, pour eulx relever des pertes et dommaiges qu'ilz avoint eues durant les derrrenieres guerres qui ont eu cours oudit pays de Bretaigne, que touz les demourans esdite ville et forsbourges, ou ceulx qui y vouldroint venir demourer, feussent francs quictes et exempts de toutes tailles, fouaiges, aydes de ville et autres subventions quelzconques mises ou a meptre sus, pour quelque cause et occasion que ce feust. En vertu desquelles lettres, qui par feu notre tres cher seigneur et beau pere, le Roy Loys, derroin decebdé, que dieu absolle, feurent confermées par ses lettres aussi cy atachées, iceulx habitans supplians ont jouy et jouissent encores paisiblement desdits octroys aydes et affranchissements, excepté toutes voyes dudit droict de billot, qui a esté ordonné estre levé et cuilly pour estre employé en autres oeuvres et choses neccessaires; et les deniers qui sont venuz diceulx octroiz ont bien et deuement converty et employez esdites repparations ainsi qu'ilz estoint tenuz. Toutes voyes pour ce que le temps pour lequel iceulx octroiz leur ont esté octroyez vient en brief a expirer, et que sans iceulx il ne leur seroit possible satisfaire et fournir aux fraitz et despens qu'il leur convient par chacun jour faire pour les dites reparations et entretenementz de ladite ville, ilz nous ont humblement faict supplier et requerir que notre plaisir feust leur continuer iceulx octroiz et affranchissements pour tel autre temps qu'il nous plaira, et sur ce leur impartir notre grace et octroyer noz lettres. Pour ce est-il que nous, voullans lesdits supplians favorablement traicter, et leur subvenir et ayder en leurs affaires, a iceulx habitans supplians, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, voullons et nous plaist de grace especial par ces presentes, que pour le temps et terme de dix ans prochains venans ensuyvans et consécutifz, commanczans a l'expiration des lettres de notredite damme et belle mere la Royne, cy atachées, ilz aynt et prennent, et puissent avoir et prandre, les aydes cy dessus declerées; et avecques ce que touz les demourans et qui viendront demourer ou corps desdites ville et faulx bourges de Nantes, soint francs quictes et exempts de toutes tailles, fouaiges, aydes et autres subventions quelxconques mises sus, en quelque maniere que ce soit, pour les deniers qui viendront et ystreront desdits octroiz convertir et employer es repparations et fortiffications de ladite ville, et non ailleurs, pour ce que celuy ou ceulx qui en ont faict et feront la recepte seront tenuz en rendre compte et reliqua, cest assavoir : pour le passé desdits seix mois prochains venans si faict ne lont, et doresenavant dan en an ainsi qu ils sont tenuz et chargez par leurs precedans octroiz. Si voullons, vous mandons et expressement enjoignons et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que en faisant lesdits habitans supplians jouir et user de noz présens grace continuation et octroy, vous leur faictes et souffriez avoir prandre et cuillir leurs aydes, en les faisant jouir et user de noz présens grace exemption et affranchissement, pour ledit temps et terme de dix ans, soubz les conditions et tout ainsi que dessus est decleré, sans leur faire meptre ou donner, ne souffrir estre faicte mips ou donné aucun destourbier ou empeschement, lequel si faict mips ou donné leur avoit esté, faictes le meptre incontinant a plaine delivrance. Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le troysiesme jour de febvrier, l'an de grace mil cinq cents et saeze, et de notre regne le troysiesme.

Ainsi signé par le Roy, vous et autres presens, Gedouvn; et seellé en cire jaune et simple queue.

(Archives municipales, série AA 5.)



#### XXXIV

Le roi Henri II confirme tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs.

[Reims, juillet 1547.]

ENRY, par la grace de Dieu, Roy de France, savoir faisons a tous présens et advenir, Nous A avoir receu l'humble supplicacion de noz chers et bien amez les gens d'eglise, nobles bourgeois, manans et habitans de notre ville de Nanțes, contenant que par feuz nos predecesseurs Roys de France et ducz de Bretaigne, leur ont esté donnez octroyez et confirmez plusieurs previlleiges, dons, octroiz, libertez affranchissemens et exemptions, et mesmes par feu notre tres honoré seigneur et père le Roy dernier deceddé, que dieu absolve, suyvant lesquelz ilz en ont tousiours depuis joy et usé paisiblement, comme encores ilz font de present, Nous supplians et requerans, tres humblement, a ce qu'ilz ayent plus de moyen de maintenir et entretenir ladite ville en bon estat et reparacion, et les subgectz d icelle en seureté et repoz, tant de leurs personnes que de leurs biens, iceulx previlleiges franchises et libertez leur vouloir continuer et confirmer, et sur ce leur impartir nos lettres convenables. Pour ce est il que nous, voullans bien et favorablement traicter en cest endroict lesdits supplians, pour les mesmes causes qui ont meu nosdits predecesseurs de les leur octroyer, et en considéracion mesmement de la bonne et vraye amour, fidelité et obeyssance qu'ilz ont de tout temps porté et portent a nous, nosdits predecesseurs et couronne de France, a iceulx gens d eglise, nobles bourgeois, manans et habitans de notre ville de Nantes, pour ces causes et autres bonnes consideracions a ce nous mouvans, avons continué confirmé loué et approuvé, continuons confirmons louons et approuvons, de grace espécial plaine puyssance et auctorité royal, par ces présentes, tous et chacuns lesdits previlleiges, dons, octroiz, libertez, affranchissemens et exemptions a eulx donnez et octroyez par feuz nosdits predecesseurs Roys et ducz de Bretaigne, et confirmez par feu notredit seigneur et père, comme dict est, pour par eulx et leurs successeurs en joyr et user plainement et paisiblement, tant et si avant et par la forme et maniere qu'ilz en ont cy devant deuement et justement joy et usé, joyssent et usent encores de present. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, a nos amez et feaulx les gens de noz court de parlement, conseil et chancellerye, et de noz comptes, et general de noz finances tant ordinaires que extraordinaires, en notre dict pais et duché de Bretaigne, au seneschal alloué prevost et lieutenant dudict Nantes, et a tous noz autres justiciers, officiers, ou a leurs lieuxtenans, et a chacun deulx si comme a luy appartiendra, que de noz presens grace continuation confirmation et approbation, et de tout le contenu cy dessus, ilz facent seuffrent et laissent lesdits supplians et leursdits successeurs joyr et user plainement et paisiblement, cessans et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire; lesquelz si faictz mys ou donnez leur estoient, les mectent ou facent mectre incontinant et sans delay a plaine et entiere délivrance, et au premier estat deu. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable a tousiours, nous avons faict mectre notre seel a cesdites presentes; sauf en autres choses notre droict et l autruy en toutes.

Donné a Reyms, au mois de juillet, 1 an de grace mil cinq cens quarante sept, et de notre regne le premier.

Payé au receveur des Confirmations cent escuz. Delachesnaye.

Par le Roy: Burgensis.

Leues publiées et régistrées en la Court du parlement de Bretaigne, sur icelles ouy et le consentent le procureur general du Roy, a Vennes, ledit parlement séant, le dixseptiesme de septembre l'an mil cinq cens quarante et neuff. Leforestier.

(Archives municipales, série AA, nº 2.)



Savoir faisons que nous, aians faict veoir en nostre Conseil privé iceulx advis, ensemble lesdits. previlleiges, désirans bien et favorablement traicter iceulx manans et habitans de notredite ville de Nantes, en recongnoissance de la vraie amour, fidélité et obeissance qu'ilz nous ont tousiours portée, avons dict et ordonné, et de notre grace special, plaine puissance et auctorité royal, disons et ordonnons qu'ilz, et chacun d'eulx, seront maintenuz et gardez cy après en touz et chacuns leursdits previlleiges, et speciallement de pouvoir acquérir tenir et posséder en notredit pais et duché de Bretaigne, tous fiefz et héritaiges nobles, encores que aucuns diceulx habitans acquereurs desdits fiefz et terres nobles ne soient nobles ny extraictz de noble lignée. Et ce, nonobstant ladite ordonnance et constitution dudict feu duc Pierre, en laquelle, et en quelzconques autres sur ce depuis faictes, Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons lesdits habitans de Nantes n'estre aucunement comprins; sans que pour lesdites acquisitions faire, ilz, ou aucun d'eulx, soient tenuz prandre de nous, ny de nos successeurs aulcunes lettres ou permission; ne que pour raison de ce quils ont ja acquis, ilz soient et puissent estre contrainctz, en quelque sorte et maniere que ce soit, d'en vuider leurs mains, ny de nous paier aulcuns droictz de francz fiefz et nouveaulx acquetz, quelques lettres et commissions que nous en aions par cy devant faict expédier, et que pourrions faire expédier cy après. Et si pour raison de ce, aulcuns desdits fiefz et heritaiges nobles auroient esté prins, saisiz, mis et arrestez en notre main, ou que aulcuns droictz en aient esté prins et perceuz, Nous voulons iceulx leur estre, et a chacun d'eulx, incontinant renduz et restituez, et desdits héritaiges et fiefz leur estre faicte plaine et entière mainlevée et délivrance; et laquelle en tant que besoing est ou seroit, Nous leur avons faict et faisons par ces dites présentes. Par lesquelles donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers, les gens tenans notre court de parlement et de noz comptes, en notre pais et duché de Bretaigne, séneschal, alloué, prévost et lieutenant de notre dite ville de Nantes, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, si comme à luy appartiendra, que nos présentes lettres ilz facent lire publier et enregistrer en nosdites court de Parlement et chambre de noz comptes, et partout ou besoing sera, et du contenu en icelles facent souffrent et laissent lesdits manans et habitans, et chacun d'eulx, joir et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre faict mis ou donné aulcun destourbier ou empeschement au contraire; lequel sy faict mis ou donné leur avoit esté, ou estoit, le facent mectre incontinant et sans delay à plaine et entière délivrance, et au premier estat et deu. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances constitutions et lettres décernées ou à décerner au contraire, ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires d icelles, Nous avons, pour ce regard seullement, et sans y préjudicier en autres choses, dérogé; et de noz grace special plaine puissance et auctorité royal que dessus, dérogeons par cesdites présentes, au vidimus desquelles, faict soubz seel royal, Nous voulons foy estre adioustée comme à ce present original. Et tesmoing de ce, Nous y avons faict meetre notre seel.

Donné à Bloys, le xvje jour de janvier, l'an de grace mil cinq cens cinquante cinq, et de notre regne le neufiesme.

Par le Roy, en son Conseil, signé : CLAUSSE.

Lecta publicata et registrata, audito procuratore generali regis; actum in parlemento Nannetis, die prima aprilis, anno millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, ante pasqua.

JULLIENNE.

(Archives municipales, série AA, nº 12.)

# XXXVI

Le roi François II confirme tous les privilèges des habitants de Nantes, y compris celui des francs-fiefs.

[Blois, janvier 1559 (1560 N. S.).]

RANÇOVS, par la grace de Dieu, Roy de France, a tous presens et advenir, salut, Comme nos predecesseurs de bonne memoire les ducz de Bretaigne, et apres eulx les Roys de France, depuis I unyon dudit pays a la couronne, eussent concedez et octroiez plusieurs beaulx privilleiges, droiz, octroiz et libertez, affranchissemens et exemptions a noz chers et bien amez les gens d'eglise, nobles bourgeoys, manans et habitans de notre ville et faulx bourgs de Nantes, mesmes de pouvoir acquerir fiefz nobles, et en iceulx tenir bordiers et mestiers (métayers) francs et exemps de toutes tailles, fouages et autres subcides et subventions quelzconques, aussi de tenir en leurs maisons mesures tant de bledz, que aulnages de draps toille et autres choses, four, moulin et poix, et semblablement les auroient quictez et exemptez des lotz et ventes des acquestz des heritaiges et choses héreditaires qu'ilz pourroient faire en et au dedans ladite ville, faulx bourgs, et es fiefz de la prevosté dudit Nantes, et oultre de povoir eslire et instituer jaulgeurs pour mesurer et jaulger tant les vaisseaulx a vin, qui sont amenez plains ou vuydes aux portz et marchez de ladite ville, que ceulx qui sont faitz et fabricquez par les charpentiers et tonnelliers d icelle ville, et seneschaulcée dudit Nantes. Desquelz privilleiges, exemptions, immunitez, franchises et libertez, et autres plus a plain contenuz et declarez par les lettres et confirmations d iceulx, qui leur ont esté concedées et octroiées par nosdits predecesseurs ducz et Roys, mesmes par le feu Roy, notre tres honnoré seigneur et père, ilz ont tousiours joy et usé, comme ilz joissent et usent encores de present, qu'ilz craignent que l'on les y voulsist troubler et empescher, au moyen du trepas de notre dit feu père, sans avoir sur ce les notres confirmatives, lesquelles ilz nous ont tres humblement fait supplier leur vouloir impartir. Pour ce est il que nous, voulans bien et favorablement traicter en cest endroict lesdits supplians, pour les mesmes causes qui ont meu nosdits predecesseurs leur octroier lesdits privilleiges, et en consideration mesmement de la vraye amour, fidellité et obeyssance qu ilz ont de tout temps portée et portent a nous, nosdits predecesseurs et couronne de France, a iceulx gens d'eglise, nobles bourgeoys, manans et habitans de notre ville de Nantes, pour ces causes et autres considerations. a ce nous mouvans, avons continué confirmé et approuvé, continuons confirmons louons et approuvons, de grace special, plaine puissance et auctorité royal, tous et chacuns lesdits privilleiges cy attachez soubz le contre seel de notre chancellerie, a eulx donnez et octroyez par nosdits predecesseurs Roys et ducz de Bretaigne, et confirmez par feu notredit feu seigneur et père, comme

dit est; pour par eulx et leurs successeurs en joyr et user plainement et paisiblement, tant et cy avant et par la forme et maniere qu ilz en ont cy devant bien deuement et justement joy et usé, joissent et usent encores de présent. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, a noz amez et feaulx les gens de noz court de Parlement Conseil et Chancellerie, de noz comptes et general de noz finances tant ordinaires que extraordinaires en notredit pays et duché de Bretaigne, au seneschal, alloué, provost et lieutenant dudit Nantes, et a tous noz autres justiciers, officiers ou leurs lieutenans, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que de noz presens grace, continuation, confirmation et approbation, et de tout le contenu cy dessus ilz facent, souffrent et laissent lesdits supplians et leursdits successeurs joyr et user plainement et paisiblement, cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire, lesquelz, si faictz mys ou donnez leur estoient, les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a plaine et entiere delivrance, et au premier estat et deu. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable a tousiours, nous avons faict mectre notre seel a cesdites presentes; sauf en autres choses notre droict et l'autruy en toutes.

Donné a Bloys, au moys de janvier, l'an de grace mil cinq cens cinquante neuf, et de notre regne le premier.

Signé: Dumesnil. Et sur le repli Leparchemynier.

(Archives municipales, série AA, nº 12.)





## XXXVII

Le roi François II crée et établit dans la ville de Nantes « ung corps collège et communaulté » composée d'un maire et dix échevins, pour conduire et diriger les affaires de la ville.

[Blois, janvier 1559 (1560 N. S.).]

RANÇOIS, par la grace de Dieu roy de France, à tous présens et advenir, salut. Les bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Nantes, nous ont fait exposer que ladite ville est située et assise sur la riviere de Loire, et si prochaine de la mer qu'elle y flue et reflue chacun iour. Que comme capitale de notre pais et duché de Bretagne y a le Parlement dudit païs étably, et Université qui rend ladite ville plus peuplée et habitée, de sorte que comme capitale dudit duché plus abondante en richesses et biens, leur sont souvent, et selon l'occurrence, des affaires envoyées et commises, tant par nous que par les gouverneurs et nos lieutenans generaux, et capitaines d'aucunes places, plusieurs charges, commissions et mandemens pour nostre service et affaires, l'exécution desquelles leur est rendue fort difficile, et le plus souvent tourne en longueur, retardement et prejudice de nosdites affaires, pour n'y avoir audit lieu corps de ville ny aucuns chefs qui avent superintendence et administration des affaires communes, fors nos iuges et officiers assez occupez à l'exercice et administration de la iustice : Outre, les autres affaires communes dudit lieu y sont si mal dirigés, conduites, pollicés et gouvernés, que les marchands estrangers se refroidissent de iour en autre d'y traficquer et négocier, pour n'y estre la police sur le fait de la marchandise traittée et maniée selon qu'il seroit requis, à quoy pourrons bien facilement pourvoir s'il nous plaisoit leur octroyer un corps, college et communauté de ville audit lieu, composé d'un maire et dix eschevins, par lesquels le fait, police et affaires communes dudit lieu fussent conduits, traitez et gouvernez, avec tels et semblables pouvoirs, privileges, franchises et libertez, qu'ont et dont jouissent les maires et eschevins de nostre ville d'Angers ou Poictiers, ce qu'ils nous ont fait supplier humblement et requis vouloir faire, et sur ce leur impartir nos lettres. Pour ce est-il que nous, voulans bien et favorablement traitter lesdits supplians, pour la fidelité, zele et singuliere obeissance qu'ils ont tousiours eue à nous et à la couronne de France, et leur donner moyen et occasion de continuer de bien en mieux, croistre et augmenter le commerce et trafic de marchandise audit lieu de Nantes, et les rendre plus enclins et curieux à la garde d'icelle en nostre obeissance, et autres raisonnables considerations à ce nous mouvans, avons, audit lieu de Nantes, crée et étably, et de nos

graces speciales, pleine puissance et authorité royale, créons et établissons un corps, college et communauté, voulons et nous plaist que pour la fondation, soutenement et entretenement dudit corps de ville, ils puissent eslire, avoir et choisir entr'eux un maire d'an en an, et dix eschevins de trois ans en trois ans, par lesquels les affaires communes de ladite ville seront doresnavent conduites, dirigés, traittés, pollicés, gouvernés, lesquels maire et eschevins jouiront de tous tels et semblables privileges, preéminences, pouvoir, immunitez, franchises, libertez que les maire et eschevins de nostredite ville d'Angers : Et qu'en l'hostel ou maison commune de la dite ville, ils se puissent congreger et assembler, tant pour faire lesdites eslections que pour traiter et deliberer des affaires communes dudit lieu et exécution des charges, commissions et mandemens qui leur seront par nous et nos lieutenans generaux et capitaines, commises et envoyées pour nostre service et affaires selon l'occurence d'iceux, et qu'ils verront en estre besoin. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers, les gens tenans nostre cour de Parlement à Nantes, et à tous nos iuges et officiers qu'il appartiendra, que nos presentes permission, erection et contenu cy-dessus ils fassent lire, publier et enregistrer, garder, entretenir et observer, et du contenu cy-dessus lesdits manans et habitans dudit Nantes joüir, en user plainement, paisiblement et perpetuellement, cessans et faisans cesser, et reparer tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes.

Donné à Bloys, au mois de ianvier l'an de grace mil cinq cens cinquante-neuf, et de nôtre regne le premier.

Ainsi signé sur le reply, par le roy : Maistre André Guillard, maistre ordinaire de l'hostel; present Robertet. Et à costé est écrit, signé de Vabris, et au dessous, visa contentor.

Leues, publiées es registrées, ouy le procureur general du roy, sans prejudice de l'opposition du prevost de Nantes, et des privileges de l'Université dudit lieu. A Nantes, en Parlement, le trentiesme iour d'avril, l'an mil cinq cens soixante; signé ou Boys, et scellé du grand sceau de cire verde, en lacs de soye rouge et verde.

(Archives municipales, série AA, nº 3.)





#### XXXVIII

Charles IX confirme la création de la mairie de Nantes, et enjoint au Parlement de laisser les maire et eschevins jouir de leur édit de création.

[Cholet, le 6 octobre 1565.]

HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et feaulx conseillers les gens de notre court de Parlement de Bretaigne, salut et dilection. Il a esté naguieres crée et estably en notre ville de Nantes, ung corps, colleige et communaulté, composé d un maire et dix eschevins, pour la direction, conduicte, gouvernement et administration de la pollice et affaires commungs de ladite ville, comme il est plus à plain contenu par l'éedict qui en a esté sur ce expédié, deuement verifié en notredicte court, et executé par notre amé et feal conseiller en icelle par Me Michel Dessefort, par elle à ce commis. Lequel après plusieurs procédures auroit donné sur ce sa sentence et jugement, inseré en son procès verbal, y attaché, soubz le contre seel de nostre chancelerie. Toutesfois soubz coulleur de quelques récusations et oppositions formées à ladicte exécution par les évesque, seneschal, alloué, prevost et autres dudict Nantes, pour leur intérest particulier, lesdicts maire et eschevins craignent que on les vueille troubler et empescher en la jouyssance de leurdict éedict, et jugement intervenu sur l'exécution d'icelluy, s'il ne leur estoit sur ce pourveu de noz lettres et remede convenable, qu'ilz nous ont très humblement supplié et requis leur octroyer. Nous, à ces causes, après qu'il nous est apparu dudict jugement cy attaché, comme dict est, vous mandons commectons et enjoignons tres expressement, que, tout le contenu audict éedict de création et establissement dudict corps colleige et communauté, et jugement donné sur l'exécution d'icelluy par notredict conseiller, vous faictes entretenir garder et observer inviolablement, sans souffrir y estre contrevenu, selon sa forme et teneur. Contraignant et faisant contraindre à ce faire, souffrir et y obeyr, tous ceulx qu'il appartiendra, et pour ce seront à contraindre par toutes voies et manieres deues et raisonnables; nonobstant lesdictes oppositions ou autres oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voullons estre aucunement différé, et dont nous avons retenu et retenons, à nous et notre privé conseil, la cognoissance et icelle à vous et tous noz autres juges interdicte et deffendue, interdisons et defendons par ces presentes. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant comme dessus, et quelconques ordonnnances, restruictions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires. Donné à Chollet, le vje jour de octobre, l an de grace mil cinq cens soixante cinq, et de notre règne le cinquiesme.

Par le Roy en son conseil : Bonaud. Et seellé de cire jaulne à simple queue.

(Archives municipales, série AA, nº 3).



#### XXXXIX

Charles IX confirme et augmente la juridiction et les attributions de la police, antérieurement accordées aux maire et échevins de Nantes '.

[Paris, le 29 août 1570.]

HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx les gens tenans notre court de Parlement en Bretaigne, salut. Nos chers et bien amez les maire et eschevins de notre ville de Nantes, Nous ont faict remonstrer comme le feu Roy François, notre frère, que Dieu absolve, considérant qu'estant notre ville de Nantes, la cappitalle de notre duché et pais de Bretaigne, plus peuplée et abondante que les autres dudict pais en richesses et biens, en laquelle estoient dirigées plusieurs affaires, tant par commission de luy, que des gouverneurs et ses lieutenans généraulx audict pays, l'exécution desquelles commissions [leur estoit rendue fort difficille pour n y avoir audict lieu corps de ville, ny aucuns chefz qui eussent supérintendance et administration des affaires communs, fors les officiers dudict lieu, assez occuppez à l'exercice et administration de la justice, y estans les affaires communs si mal dirigées, conduictz, policez et gouvernez, que les marchans estrangers se refroidissoient de jour à autre d'y traficquer et négotier. Et voulans, notredict frère, bien et favorablement traicter les bourgeois manans et habitans de notredicte ville de Nantes, en faveur de la fidélité et singuliere obeissance qu ilz ont tousiours eue à ceste couronne, et leur donner moyen et occasion dy continuer de bien en mieulx, croistre et augmenter le trafico de marchandises audict Nantes, et autres considérations, auroit, par son éedict du mois de janvier ve cinquante neuf, crée et estably ung corps collège et communaulté qui seroit composé d un maire et dix eschevins; lequel maire seroit eslu d an en an, et lesdits eschevins de trois ans en troys ans. Par lesquelz maire et eschevins les affaires de ladicte ville, seroient des lors en avant conduictz, dirigez, traictez, policez et gouvernez; et lesquelz maire et eschevins jouyroient de telz et semblables privillèges, préeminances, pouvoirs immunitez, franchises et libertez que les maires et eschevins de notre ville d'Angers, ausquelz avoient esté conceddez de fort beaulx et amples privilleges. Lesquelz néantmoings, soit par le moien de certains accordz compositions et transactions faictz entre les maire et eschevins de notre dicte ville d'Angers, et les officiers dudict lieu, ou autrement, auroient esté grandement altérez et diminuez; tellement que demourans, lesdicts maire et eschevins de notredicte de ville Nantes, restrainctz et cohartez, pour leursdicts privillèges à eulx, dont à present joyssent et usent lesdicts de notredicte ville d'Angers, ilz se trouvent moings privillégiez et gratiffiez que ceulx d'aucunes autres bonnes villes de notre Royaume, et mesmes que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces lettres sont les plus détaillées au sujet des droits et privilèges accordés à la Mairie de Nantes.

ceulx que cy devant aurions conceddé et octroyé aux habitans de notre ville de Morlais. Ce que nous ayant ja esté remonstré par lesdicts maire et eschevins manans et habitans dudict Nantes, dès le dixiesme d'avril ve exmi, Nous aurions dès lors ordonné que lettres de déclaration leur seroient expédiées pour joyr par eulx de pareilz et semblables privillèges, auctoritez et congnoissance que aurions octroyez ausdicts habitans de Morlais, en leur accordant ung corps et communaulté de ville. Toutesfois n auroit ladicte déclaration esté expédiée, et que n ayant lesdicts maire et eschevins de notredicte ville de Nantes, la justice jurisdiction et cohe rtion de pouvoir contraindre les subjectz à ladicte police, par pugnition corporelle et exemplaire, obeir aux ordonnances dicelle, ilz ne sont obeiz, mais ordinairement s y commectent infiniz abbuz, ne craignans, lesdicts subiectz à ladicte police, les amendes pécuniaires pour la grande licence en laquelle ilz ont esté le temps passé, au faict de ladicte police, contre notre intention et bien publicq; et ce, au moyen de cè que noz juges et officiers dudict Nantes, voulans troubler lesdicts exposans sur l'exécution et jouyssance de leur création et establissement, s'y seroient opposez pardevant notre amé et féal conseiller en ladicte Court Me Michel Desseffort, commissaire en ceste partie, les ayans oultre faict adjourner pardevant vous, ou ilz les tiennent en procès, à leur grand fatigue et ennuy, espérant iceulx officiers, leur faire quicter le bien et fruict dudict éedict de création et establissement. Nous réquerans tres humblement, iceulx exposans, leur vouloir sur ce pourvoir, et à ceste fin leur octroyer la jurisdiction cohertion et contraincte pour ce requise et necessaire, et à ceste fin leur faire expédier noz lettres de déclaration, humblement requerans icelles. Nous, à ces causes, désirans, à l'imitation de noz prédécesseurs, bien et favorablement traicter iceulx maire et eschevins manans et habitans dudit Nantes, en considération mesmement du grand zelle et affection qu'ilz ont tousiours eu à notre service, ainsi que nous en avons eu grande expérience, et après que nous est apparu en notre privé conseil dudit éedit du mois de janvier ve Lix, contenant l'establissement de leurdit corps et communaulté de ville, maire et eschevins d'icelle, ensemble certain autre éedict du mois de septembre ve Lxi, contenant l'establissement du corps et communaulté de ville dudit Morlaix, leu semblablement l'extrait des articles et remonstrances, à nous en notre conseil privé présentez par lesdits manans et habitans dudit Nantes, le dit jour dixiesme d'avril ve LXIII, sur lesquelz nous aurions ordonné qu ilz joyroient, comme dict est, de pareilz et semblables privilleges auctoritez et congnoissance que ceulx par nous accordez et octroyez a ceulx dudict Morlaix; Avons, de l'advis d'icelluy, en amplifiant les previlleges, ainsi que dict est, à eulx conceddez et octroyez par notredict feu frere, voulu et ordonné, voulons et ordonnons, donné et donnons pouvoir puissance et auctorité a iceulx dicts maire et eschevins de notredicte ville de Nantes, de faire telz statutz et ordonnances pour le faict de la police régime et gouvernement de ladicte ville qu'ilz verront estre affaire. Et leursdicts statutz et ordonnances faire inviolablement garder observer et entretenir, mectre et establir prix et poix aux vivres danrées et marchandises qui seront apportées vendues et débitées en ladite ville et fauxbourgs dudict Nantes, et y faire visitation pour évicter aux abbuz, et punir les délinquans et contrevenans, tant par amendes pécuniaires que peines corporelles et exemplaires. Et à ceste fin, leur avons donné et attribué, donnons et attribuons toute jurisdiction cohertion et contraincte pour cest effect requise et nécessaire. Et lesquelles amendes pécuniaires voulons estre exécutées réaulment et de faict, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préiudice d'icelles desquelles s'aucunes sont interiectées, et semblablement des sentences et condamnations portans peines corporelles et exemplaires, Nous vous avons atribué et atribuons toute court et congnoissance, et icelle interdicte et deffendue, interdisons et deffendons à tous autres juges

quelconques, sans que noz juges et officiers dudict lieu ne autres s y puissent doresnavant immiser ne entremectre, ne pareillement aux affaires de ladicte ville; ce que nous leur avons très expressement inbihé et deffendu, inhibons et deffendons par ces presentes. Et oultre, avons, à iceulx maire et eschevins dudict Nantes, donné et donnons pouvoir et puissance de faire créer et establir officiers de ville, tant pour le faict de leur jurisdiction que pour le régime et gouvernement de ladicte ville, les casser déposer, et en eslire et establir d'autres en leurs lieux, en cas de malversation, ordonner et disposer de tous leurs deniers commungs et patrimoniaulx et doctroy, les recevoir ou faire recevoir par leurs mains, ou bailler à ferme, contraindre les receveurs ou fermiers à leur en tenir bon compte et reliqua; et finablement voulons et nous plaist qu'ilz jouyssent et usent de tous et telz autres privilleges pouvoir auctorité jurisdiction cohertion par nous et noz predecesseurs accordez et octroiez aux maire et eschevins des autres villes de notre Royaume. Vous mandons commandons et très expressement enjoignons par ces présentes, que vous prendrez pour toute finale jussion, que sans plus vous arrester à aucunes autres remonstrances que vous pourriez sur ce nous faire, lesquelles nous tenons pour bien et deuement entendues, à ce que iceulx habitans, représantez par lesdictz maire et eschevins, n'ayent plus a retourner plaintifs devers nous, ne que la chose demeure en plus grande longueur, vous aiez à proceder incontinent à la lecture et publication tant de noz présens déclaration ampliation et contenu cy dessus, jugement donné par ledict Desseffort, commissaire susdict en l'exécution dudict éedit, que de la déclaration, imologation et auctorisation par nous faict tant dudict éedit que jugement et proces verbal dudict Desseffort; desquelz, ensemble dudict éedict de création et érection dudict corps et communaulté de ville dudict Morlaix, la coppie est attachée avec ces dictes presentes, soubz notre contre seel ; et en faire joyr et user plainement et paisiblement lesdicts maire et eschevins dudict Nantes, present et advenir, sans leur faire ny souffrir leur y estre faict mis ou donné aucun trouble destourbier ou empeschement : et ce nonobstant lesdicts procès oppositions ou appellations, par nosdicts juges et officiers dudict Nantes, formées et interiectées, et autres qu'ilz voudront ou pourront cy après faire former et interiecter, ou autres personnes quelles quelles soient, ordonnances restruictions mandemens et lettres à ce contraires, pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles, ne voulons l'exécution tant desdictes présentes que desdicts éedict procès verbal et jugement dudict Desseffort, déclaration émélogation et auctorisation par nous faicte d'iceulx, estre différée et retardée. Desquelles oppositions ou appellations, s'aucunes y a, Nous avons retenu et retenons à nous, et à notre Conseil privé, la congnoissance, et icelle interdicte et deffendue, interdisons et deffendons à tous autres juges quelconques. Car tel est notre plaisir.

Donné a Paris, le xxixe jour de aoust, 1 an de grace mil cinq cens soixante dix, et de notre règne le dixiesme.

Par le Roy, M.... Potier, Me des requestes ordinaires de l'Hostel présent. Signé : Brulart.

(Archives municipales, série AA, no 3.)



#### XL

Charles IX autorise la ville de Nantes à prélever certains droits sur les marchandises inscrites à la pancarte d'octroi annexée à ses lettres patentes, pour solder les dettes de la ville, réparer les ponts, et acheter une aumônerie destinée aux pestiférés.

[Paris, mai 1571.]

HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx les gens de noz comptes en Bretaigne, tresorier de France et général de noz finances audit pais, et au séneschal alloué lieutenans et conseillers du siège Présidial de Nantes, et à chacun d'eulx comme il appartiendra, salut. Noz chers et bien amez les maire et eschevyns, manans et habitans de notre ville dudit Nantes, Nous ont, en notre conseil privé, fait remonstrer que, à l'occasion des guerres et troubles passés, et mesmes pour les fortiffications réparations et emparement de ladite ville, conservation d'icelle et de tout le pais de notre obeissance, fraiz de nostre entrée en ladite ville, et pour plusieurs aultres occasions contenues et portées par leur requeste et caier attaché a icelle, ilz ont esté contraintz prendre plusieurs sommes de deniers à interestz, revenans avez lesdits interestz à la somme de trante ung mil cent cinquante trois livres, quatre solz, deux deniers tournois. Desquelles debtes ils désirent s'acquiter, à cause desdits interrestz qui courent sur eulx, revenans chacun an à grosse somme de deniers. Oultre lesquelles debtes, seroit l'hiver dernier advenu que les rivieres et inundations d'eaues, qui ont esté si grandes et desbordées, qu'il n'est memoire de plus, ont tellement rompu brisé et emporté les pontz de ladite ville, qui sont de boys, et qui durent un grand quart de lieu et plus, qu'il seroit impossible de les reffaire et racoustrer pour trante mil livres, et tumberont du tout, qui rendroit ladite ville inutille, et nous porteroit dommaige înestimable s il ny estoit promptement pourveu, ce qui seroit à presant impossible ausdits exposans pour leur pouvreté, mais désireroint y employer seullement la somme de dix mil livres pour les racoustrer, attandant qu'ilz aient le pouvoir et moien de les reffaire comme il est requis. Aussi nous ont fait remonstrer que ladite ville et forsbourgs estans maritimes, sont fort subiectz à peste et contagion, et que à l'occasion qu'il n y a maison ne aulmosnerie pour loger et traicter les pestiférez et mallades de ladite malladie, il est souvent advenu, et mesmes en l'année derniere, que plusieurs habitans seroint mortz de peste. Pour à quoy pourveoir et remedier, ilz ont ensemblement advisé conclud et résolu de faire bastir une maison et aulmosnerie, et y employer cinq mil livres tournois seullement. Pour le paiement et acquit desquelles debtes, réparations desditz pontz et achapt d'une

maison pour faire ung hospital, lesdits maire et eschevyns, manans et habitans, Nous ont très humblement fait supplyer et requerir leur permettre lever et prendre certains deniers, contenuz en l'estat et pancarte faite en l'assemblée de ville, sur les marchandies entrans et sortans par la rivière de Loire, et leur en octroier lettres. Laquelle requeste, ensemble lesdits cahier déclaration et pancarte, Nous avons fait veoir à nostre très cher et très amé cousin le compte de Retz, cappitaine et gouverneur dudit Nantes, lequel oultre ce nous auroit fait entendre l'estat auquel est de présent ladite ville, et qu'il estoit très requis et nécessaire dy travailler, et de la réparer pour la conséquance et importance d'icelle, et la conserver en nostre obeissance, et mesmes dy fortiffier en certains lieux et endroiciz qu'il nous a remonstré, qui ne se pouroit faire sans grans fraiz et despence que lesdits habitans n'ont moien de porter, sinon que lesdits fraiz et despence fussent levez sur les marchandies contenues et portées en ladite déclaration et pancarte. Scavoir faisons que, apres avoir fait veoir de recheff en nostredit conseil privé ladite requeste cahier et pancarte, avec toutes les remonstrances et considérations susdites que nous avons grandement poisées et considérées, inclinans à icelle, Nous, par l'advis et déliberation des gens de notre conseil, avons ausdits maire et eschevyns, manans et habitans dudit Nantes, permis accordé et octroyé, permettons accordons et octroions, de notre grace special, par ces presentes, qu'ilz puissent et leur soit loisible prendre cuillir et lever, ou par leurs procureurs fermiers et receveurs faire prendre et cuillyr et lever sur les marchandies, déclarées audit estat et pancarte, débitées et vendues, passans entrans et sortans en la riviere de Loire, les sommes de deniers aussi portées et contenues en ladite déclaration et pancarte cy attachée, comme dit est, et selon qu'elles y sont à plain contenues spéciffiées et déclarées, et ce durant le temps et espace de six ans ensuyvans et consécutifz, a commancer du jour qu'il sera fait bail desdits deniers ou que l'on commancera à les lever. Pour les deniers qui en proviendront et a mesure qu'ils se leveront estre employez, cest assavoir : premièrement et principallement la somme de cinq mil livres tournois par an, à la réparation et fortiffication de ladite ville, suyvant l'ordonnance desseign et advis qui en seront faitz par nous, à celluy ou ceulx qui par nous seront à ce faire depputez, et le surplus desdits deniers à mesure qu'ilz se leveront tant au paiement et acquit desdites debtes et interrestz deuz par ladite ville, que à la réparation desdits pontz et construction et achapt d'une aulmosnerie, que pareillement pour les fraiz de l'expédition et poursuilte de ces présantes, et non à aultre usaige, sur peine de les repeter au duplé sur les ordonnateurs. Et pour ce faire, affin qu'il ne sy commette abbuz, seront lesdits maire et eschevyns tenuz de faire les baulx a ferme desdits deniers en présance du trésorier de France et général de noz finances et du seneschal dudit Nantes, ou l'un d'eulx, et de faire faire par eulx chacun an ung estat au vray, lequel ilz seront tenuz d'envoyer à la fin de chaincune d'icelles années aux intendans de noz finances, pour nous en faire rapport. Davantaige à la charge que celuy ou ceulx qui auront l'administration desdits deniers seront tenuz en présenter le reliqua par chaincune desdites années en nostre chambre des comptes audit Nantes, sur peine d estre privez de nos présans grace et octroy. Et voullons et vous mandons par ces présantes, que noz présans permission vous faites signiffier et proclamer à son de trompe et cry public, par tous les lieux et endroictz ou besoign sera, à ce que aucun n'en pretende cause d'ignorance; et du contenu en icelles faites souffrez et laissez lesdits supplians joir et user plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, contraignant à y satisfaire et obéir tous marchans voicturiers notonniers et conducteurs de marchandises, de la nature et qualité portée par ladite pancarte, à payer, chaincun endroit soy, au receveur ou fermier desdits debvoirs les

deniers a quoy lesdites marchandies seront cotisées par icelle pancarte, et tous autres qu'il appartiendra, et pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, et sans préiudice d'icelles pour lesquelles ne voullons estre différé. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant comme dessus, et quelzconques ordonnances réservations mandemens et deffances à ce contraire.

Donné à Paris, le vingt deuxiesme jour de may, l'an de grace mil cinq cens soixante unze, et de notre regne le unzeiesme.

Ainsi signé par le Roy, en son conseil, Dolu, et seellé de cire jeaulne.

Estat des deniers que les maire et eschevins manans et habitans des ville et forsbourgs de Nantes, doivent et qu'ilz ont esté contrainctz, pour la nécessité des affaires de ladite ville, prendre a interrestz de plusieurs particuliers, tant pour subvenir aux affaires et nécessitez de ladite ville, à l'occasion des troubles derniers, que pour les fortiffications réparations et armemans d'icelle, pour la conserver et tout le pais de Bretaigne en l'obeissance de la magesté du Roy, et pour les fraiz faitz aux entrées de sadite magesté, en ladite ville, et du feu sieur de Martigues, gouverneur et lieutenant général audit pais.

Premierement est deu à l'hospital et hostel-dieu de ladite ville, des deniers aulmosnez aux paouvres dudict hospital, la somme de mil vingt livres, prins à interrestz des le mois d'avril mil cinq cens soixante cinq pour emploier aux fraiz de l'entrée dudit feu sieur de Martigues, pour ce cy.

Et pour l'interrestz de ladite somme, depuis le premier jour de may mil cinq cens soixante cinq jusques au dernier de décembre mil cinq cens soixante dix, est deu, à raison du denier douze, la somme de quatre cens soixante quatorze livres, quatre solz, deux deniers, pour ce cy.

Est deu à André Ruyz, Pierre Darande, Bertrand du Chesne, Nycolas Fyot, Gatien d'Aragon, Guillaume Poullain, Pierre Barré, et aultres, la somme de huit mil quatre cens soixante treze livres, prinse à interrestz, au mois de junig dudit an mil cinq cens soixante cinq, pour fraier aux mises et despenses de l'entrée de sadite magesté en ladite ville, pour ce cy.

Et pour l'interrestz de ladite partie, depuis le premier de juillet dudit an mil cinq cens soixante cinq jusques au dernier de decembre mil cinq cens soixante dix, à raison du denier douze, trois mil huit cens quatre vingt quatre livres, sept solz six deniers, pour ce cy.

Et deu à Nicollas Levraud, la somme de trois mil livres tournois, de luy prinse dès le mois de septembre mil cinq cens soixante huit, et emploiée, par l'ordonnance du seigneur de Bouillé, gouverneur et lieutenant général audit pais, en munitions, fortifications et choses nécessaires pour la garde de ladite ville, cy.

M. XX 1.

mje Lxxmi 1. mjs nd.

viiim iiije Lxxiij 1.

nj<sup>m</sup> vnje mj<sup>xx</sup> nn 1. vne vi<sup>d</sup>

ILLA ISMI ----

nj<sup>m</sup> 1.

Est deu à Charles Chrestien et Guillaume de Champagné, la somme de deux mil quatre cens livres tournois, prinse, au mois d'octobre mil cinq cens soixante huict, de Jean Luzeau, es mains duquel ladite somme estoit consignée, et icelle emploiée, par l'ordonnance dudit sieur de Bouillé, en munitions fortifications et nécessitez de ladite ville, cy.

ıjm mje 1.

Est deu à Pierre et Nicolas les Levraulx, deux mil livres, prinses le mois d'octobre mil cinq cens soixante neuff, et emploiées, par l'ordonnance dudit sieur de Bouillé, aux nécessitez de ladite ville, pour ce cy.

Ijm 1.

Est deu à Maistre Geuffroy Drouet, cy devant receveur et miseur de ladite ville, la somme de neuff mil neuf cens vingt une livres douze solz six deniers, par la déduction et closture du compte par luy rendu de ladicte administration, conclue le septieme febvrier mil cinq cens soixante ung, de laquelle il veuiltz contraindre lesditz maire et eschevyns à luy en payer interrestz, ey.

IXm IXc XXI I.

Qui est en somme, soixante un mil cent cinquante trois livres, quatre solz, deux deniers.

Oultre lesquelles debtes, les viviers, glaces et inondations d'eaulx, qui ont esté cest yver, ont tellement brisé et ruyné les ponts de ladite ville, qui durent un quart de lieue, qu'il seroict impossible les reffaire et racoustrer pour trante mil livres; et tumberonte du tout s il n est promptement remedié, qui seroit dommaige inestimable tant au Roy, que à la chose publicque. Et encores que ladite somme de trante mil livres ne feust suffisante pour les racoustrer, comme il seroit bien requis, toutesfoiz pour ce qu'il seroit impossible ausditz habitans de supporter une telle despence, sera seullement supplié ladite magesté permettre lever jusques a la somme de dix mil livres, pour aider à racoustrer lesditz pontz, attendant aultre meilleur moien et commodité desditz habitans, qu'il plaira à Dieu leur donner, pour ce cy.

xm 1.

Pour ce qu'il est souvent advenu, et advient en ladite ville et forsbourgs, grand contagion de peste, mesmes l'année derniere, et qu il n y a maison et aulmosnerie pour retirer loger et traiter les pestifferez et mallades de ladite malladie, à raison de quoy seroit advenu que plusieurs seroient mortz infectez de peste. Pour obvier à cela pourveoyr et remédier, lesditz habitans ont advisé conclud et résolu de bastir une maison et aulmosnerie pour lesditz mallades, ce que poura couster cinq mil livres tournois.

Vm 1.

Qui est, en tout, la somme de quarente six mil cent cinquante trois livres quatre solz deux deniers. Laquelle somme lesditz maire et eschevyns, manans et habitans de ladite ville supplient très humblement ladite magesté leur permettre lever sur les marchandies déclairées par la pancarte attachée à ces presentes.

Fait au Bureau, en la maison commune de ladite ville de Nantes, le cinquiesme mars mil cens soixante unze. Ainsi signé, M. Lelou soubzmaire, Nycollas Fyot eschevyn, Jan Houys eschevyn. Par ordonnance et commandement de mesditz sieurs, Bizeul greffier.

Déclaration des debvoirs que les manans et habitans de Nantes supplient très humblement la magesté du Roy leur permettre lever pour l'acquit de leurs debtes, et pour aultres choses déclarées par l'estat d icelles cy attaché.

### Et premier :

I Sur chaincun muy de sel, mesure de Paris, contenant deux muitz et demy nantoys, amenez es ports de Nantes, Cordemes et aultres portz de la conté, entre Nantes et Saint Nazere, soit qu'il soit dessendu à terre ou en challans, cinq sols chaincun muy de Paris, dont sera fait apurement a vingt deux pour vingt. selon et au désir que l'on use à la provosté pour les deniers du Roy, et seront payez lesditz debvoirs par ceulx qui améneront lesdites marchandies, et pour ce.

II Sur chaincun bateau barque ou navyre amenant ledit sel bledz vins et aultres marchandies venantes aux portz dudit Nantes, passans et dessandans les ravaiz de Thouairé, le Pelerin et Cordemes, sera prins, par chaincun desditz batteaux barques navyres et aultres vaisseaulx qui seront du port au dessus de trois tonneaux, deux solz, cy.

III Sur chaincun fardeau de toille tant blanche que crue, quinquailleries, escardes, couettiz, mercerie meslée, et toute aultre marchandie de quelque sorte que ce soit, tirée hors ceste ville, par eau ou par terre, passans par ladite ville et forsbourgs, trois solz, pour ce.

IV Sur chaincune balle de pappier, quartes, méches et librairie, sera prins et levé à la sortie de ceste ville et forsbourgs, comme dit est, dix huit deniers, et pour ce.

V Sur chaincune baricque de haran blanc dessandu es portz de Nantes, tant à terre que en challans et aultres vaisseaulx, sera paié par celluy qui l'amenera ausditz portz deuz solz six deniers, et sur la cacque a l'équipollant.

Et par millier de harran sorret, un soult trois deniers, pour ce.

VI Sur chaincune buce de ballaine descendue tant en challans que a terre, sera prins et levé deux solz six deniers, et pour ce.

VII Sur chaincun millier de sardines blanches, à pareil, sera prins et levé six deniers, et pour ce.

VIII Sur chaincune tracque de cuirs de Barbarie et des Indes, sera prins dix solz, cy.

IX Sur chaincune tracque de cuirs sallez d Escosse, Iolande ou d'ailleurs, passans comme dit est par eaue et par terre, trois solz, et pour ce.

X Sur chaincune buce d huille de mollue et de ballaine, sera prins et levé, trois solz, et pour ce.

XI Sur chaincune pippe de pruneaulx, passans comme dit est par ladite ville et forsbourgs, sera prins deux solz six deniers, cy.

XII Sur chaincun cabat de figues, sera prins et levé six deniers, cy.

XIII Sur chaincun cabat de raizins, sera prins douze deniers, cy.

v\*

Ija.

пj\*.

XVIIId.

IIs VId.

I, IIIq.

ij' Via.

VId.

X'.

ııj.

пj°.

1js. VI4.

VI<sup>d</sup>.

| XIV Sur chaincune balle de laine d Espaigne et du pais, sera prins tr            | ois    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| solz tournois à l'entrée, quelle sera amenée par eaue ou par terre es dite vi    |        |          |
| et forsbourgs, et pour ce.                                                       |        | j*.      |
| XV Sur chaincune balle de pastel sera prins et levé six deniers, venant          |        |          |
| eaue ou par terre, et passant par ladite ville et forsbourgs, et au devant d ice |        |          |
| et pour ce.                                                                      |        | VId.     |
| XVI Sur chaincune charge pesant trois cens livres, comme d'allun, cou            | pe-    |          |
| rouze, noix de galle, souffre, brésil, encens, gallipot, trébentine, venant      |        |          |
| bessant comme dit est, sera prins et levé quatre solz.                           | m      | i*.      |
| XVII Sur chaincun millier de seiches, venantes de la mer et par terre, s         |        |          |
| prins deux solz six deniers, cy.                                                 |        | ij' vi'. |
| XVIII Sur chaincune pippe de vins nantois venant aux portz dudit Nant            | es,    |          |
| pour y estre dessenduz ou aultres portz en la conté dudit Nantes, soit pour      |        |          |
| provision des proprietaires ou aultres, deux soulz par pipe, et pour ce.         |        | je.      |
| XIX Sur chaincune pipe du creu hors la conté, pour la provision desc             |        |          |
| habitans, ou pour le vendre en détail en ladite ville et forsbourgs, ou pe       |        |          |
| la vendre en gros, sera payé diz soulz, cy.                                      |        | x".      |
| XX Item, sy on tire ledit vin d'amont hors ladite conté, sans dessendr           | e a    |          |
| terre, sera payé seullement deux soulz, cy.                                      |        | j*.      |
| XXI Sur chaincune charge de tous draps de soye, velours, satins, dama            |        |          |
| taffetas de quelque sorte que ce soit, pour vandre en gros ou en detail en c     |        |          |
| ville et forsbourgs, sera prins et levé par chaincune charge douze livres, cha   |        |          |
| cune charge pesant trois cens livres, et au prorata.                             | xıj 1. |          |
| XXII Sur chaincune charge de draps de Poitou, de Rennes, Saint Lo                |        |          |
| Chasteaugiron, Angleterre, Escosse, Irlande, sera prins et levé, sur le vend     |        |          |
| en ceste ville et forsbourgs, vingt cinq soulz et pour ce.                       | XXX    | v*.      |
| XXIII Sur chaincune charge de draps de Paris, Rouan et Orléans, s                | era    |          |
| prins du vandeur par detail en cestedite ville, cinquante soulz, et ou il        |        |          |
| auroit charge sera prins au prorata, et pour ce.                                 | 10.50  | 25       |
| XXIV Sur chaincune charge de mercerie fine ou meslée venant en ceste vi          | le,    |          |
| sera prins sur le vandeur, vingt soulz, et pour ce.                              | 100    | ct.      |
| XXV Sur chaincune charge de sucre fin, sera prins et levé vingt soulz, cy        | . xx   | c'.      |
| XXVI Sur chaincune charge de cassonnade sera prins à pareil, dix solz,           |        |          |
| pour ce.                                                                         |        | ¢'.      |
| XXVII Ou il n y auroit charge entiere, sera levé au prorata à raison de tr       |        |          |
| deniers pour livre, et pour ce.                                                  |        | 11,4     |
| XXVIII Sur les aultres espiceries comme canelle, muscade, girofle, poiv          | re,    |          |
| et toutes sortes de drogueries et espiceries, sera prins et levé sur chaince     |        |          |
| charge la somme de soixante soulz tournois, et ou il n y auroit charge enti      |        |          |
| à raison de trois deniers pour livre, et pour ce.                                | LX     | Č.       |
| XXIX Sur chaincun millier d'assier, de quelque sorte qu il soit, sera lev        |        |          |
| sur celluy qui l'amenera en ceste ville et forsbourgs à l'arrivée, dix solz,     |        |          |
| pour ce.                                                                         |        | c.       |
|                                                                                  |        |          |

| XXX Sur chaincun millier de fer sera prins et levé trois soulz sur le mar-       |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| chant qui l'amenera par eaue ou par terre esdite ville et forsbourgs, cy.        | пj <sup>а</sup> . |        |
| XXXI Sur chaincune charge de clou, sera levé deux soulz six deniers sur le       |                   |        |
| marchant de la ville qui l'achaptera, et pour ce.                                | 1j*.              | VId.   |
| XXXII Sur chaincun cent d'estain qui sera amené au port de ceste ville, sera     |                   |        |
| prins quatre soulz, et pour ce.                                                  | mj*.              |        |
| XXXIII Sur chaincun millier de plomb sera levé sept solz six deniers, et         |                   |        |
| pour ce.                                                                         | vij*              | VId.   |
| XXXIV Sur chaincun ballot decarreaux d'acier sera levé douze deniers             | 10                |        |
| venant d'amont ou d'aval, et pour ce.                                            |                   | xijd.  |
| XXXV Sur chaincune charge de fil de laton, fer blanc, fil de fer, batrie et      |                   |        |
| poislerie, sera levé et prins dix solz, à compter trois cens pesans pour charge, |                   |        |
| et pour ce.                                                                      | Xª.               |        |
| XXXVI Sur chancun millier de brail, rouzine et liaige, sera prins et levé        |                   |        |
| deux solz six deniers, et pour ce.                                               | ıj³               | VId.   |
| XXXVII Sur chaincun baril de gouetron douze deniers, et pour ce.                 | -                 | XIjd.  |
| XXXVIII Sur chaincune pippe de graine de moutarde sera levé deux solz, et        |                   |        |
| pour ce.                                                                         | ıj*.              |        |
| XXXIX Sur chaincune charge de beurre, méche, suif et pleume, sera prins          |                   |        |
| cinq soulz, à compter trois cens livres par charge, et pour ce.                  | V <sup>a</sup> .  |        |
| XL Sur chaincune charge de fil de chanvre, sera prins et levé cinq solz, et      |                   |        |
| pour ce,                                                                         | v.                |        |
| XLI Sur cent de cire sera levé et prins cinq solz, et pour ce.                   | Vs.               |        |
| XLII Sur chaincun cent de chanvre sera levé douze deniers, cy.                   |                   | XIIId. |
| XLIII Sur chaincune piecze d Aulonne sera prins douze deniers, cy.               | *                 | XIId.  |
| XLIV Sur chaincune charge de marée, tirée hors la ville et forsbourgs, sera      |                   |        |
| prins et levé trois soulz, cy.                                                   | пја.              |        |
| XLV Sur chaincun cent de lemproyes et aloses, qui sera tiré hors la compté       |                   |        |
| de Nantes, sera prins huit solz, et pour ce.                                     | vnj*.             |        |
| XLVI Sur chaincune charge de mollue qui sera vandue soit verte ou seiche,        |                   |        |
| ou toute aultre parerie et sorte de poisson sallé, sera prins deux soulz, et     |                   |        |
| pour ce.                                                                         | ŋi.               |        |
| XLVII Sur chaincun beuff qui sera vandu tant en la ville que forsbourgs,         |                   |        |
| pour y estre tué pour la provision desdits habitans, sera levé quatre soulz, cy. | IV.               |        |
| XLVIII Sur chaincune vache vandue en la ville et forsbourgs, qui sera            |                   |        |
| tuée pour la provision desdits habitans, sera prins deux solz, cy.               | 1)*.              |        |
| XLIX Sur chaincune beste chevalline vandue en ceste ville et forsbourgs,         |                   | 101    |
| sera paié deux solz, et pour ce.                                                 | ıj*.              |        |
| L Sur chaincune charge de parchemin et vellin, sera prins et levé douze          |                   |        |
| deniers, et pour ce.                                                             |                   | xıjd.  |
| LI Sur chaincune douzaine de peaux de mouton habillées venantes de               |                   |        |
| Cliczon ou aultres lieux, sera prins douze deniers, cy.                          |                   | xıjd.  |
| LII Sur millier d'orange, limons et sitrons, sera prins deux soulz, cy.          | 150               |        |
|                                                                                  | 7,7               |        |

Lesquelz debvoirs cy devant mentionnez se paieront à l'arrivée, et ne seront paiez que une foiz.

Par l'advis et déliberation de messieurs, au Bureau de la ville, le cinquiesme de mars mil cinq cens soixante unze.

Au Roy.

Sire

Les maire et eschevyns, manans et habitans de votre ville de Nantes, remonstrent tres humblement à votre maiesté, que à l'occasion des troubles et guerres passées et mesmes pour les fortiffications, reparations et emparemens de ladite ville, conservation d'icelle, et tout le pais en lobéissance de votredite maiesté, pareillement pour les fraiz de l'entrée de votre dite magesté en ladite ville, et aultres fraiz et despences, ilz ont esté contraintz prandre plusieurs grandz sommes de deniers à interrestz, revenans avec lesditz interrestz à la somme de trante ung mil cent cinquante trois livres quatre soulz deux deniers tournoys. Lesquelles debtes ilz désirent paier et se relever des interrestz desdites debtes qui courent sur eulx, revenans chaincun an à grand somme de deniers. Oultre lesquelles debtes est advenu que les viviers et inundations d'eaues de l'hiver dernier, sy grandz qu'il n'est mémoire de plus, ont tellement rompu brisé et emporté les pontz de ladite ville, estans sur la riviere de Loire, qui ne sont que de boys et durent un grand quart de lieue, qu'il seroict impossible de les reparer, et refaire comme il appartient, pour trante mil livres; et tumberont du tout, qui seroit la perte et ruyne de ladite ville s il ny estoit promptement pourveu; ce qui seroit à present impossible ausditz habitans pour leur paouvreté, mais désireroint seullement y employer la somme de dix mil livres, attendant le pouvoir et moyen de les reffaire comme il est requis. Aussi vous remonstrent, que ladite ville est fort subiette à contagion de peste, estant maritime; ét que à l'occasion quil n y a maison et aumosnerie pour loger et retirer les pestiferez et mallades de ladite malladie, il est souvent advenu et mesmes l'année derniere que plusieurs habitans seroint mortz et décédez de peste. Pour à quoy pourveoir et remedier, ilz ont enssemblement conclud et advisé bastir une maison et aulmosnerie, et y employer cinq mil livres seullement. Lesquelles sommes de trante ung mil cent cinquante trois livres quatre soulz deux deniers, de dix mil livres et cinq mil livres, reviennent ensemble à la somme de quarante six mil cent cinquante trois livres quatre soulz deux deniers tournois. Pour le recouvrement et paiement de laquelle somme de quarante six mil cent cinquante trois livres quatre soulz deux deniers, lesditz habitans supplient tres humblement votredite maiesté leur permettre de lever certains devoirs contenutz en l'estat et pancarte cy attaché, sur les marchandises vandues en ladite ville, et passans repassans entrans et sortans par la riviere de Loire, et emplement spéciffiées et déclarées par ladite pancarte.

Il est permis et octroyé ausditz supplians de lever ou faire lever les deniers et debvoirs, portez et contenuz en la présante déclaration et pancarte, sur les marchandies declairées audit estat et pancarte, et ce durant le temps et terme de six ans, à commancer du jour qu'il sera fait bail desditz debvoirs,

ou que l'on commancera à les lever, lesditz six ans révolus. Pour, les deniers qui en proviendront, et à mesure qu'ilz se receveront, estre employez c'est assavoir : la somme de cinq mil livres par an à la réparation et fortiffication de ladite ville, suyvant les ordonnances dessaignz et advis qui en seront faitz par le Roy, ou par celluy ou aultres qui seront a ce depputez par sa magesté; et le surplus desdits deniers, à mesure qu'ilz se leveront, tant au payement et acquit desdites debtes et interrestz deubz par ladite ville, que à la réparation desditz pontz, construction et achapt d'une aulmosnerye, que pour les fraiz de la présante poursuilte, et non à aultre usaige, sur peine de les repeter au duplé sur les ordonnateurs. Et pour ce faire, affin qu'il ne s'y commette abbus, seront les maire et eschevyns tenuz de faire les baulx à ferme desdictz deniers, en présance du trésorier de France et général des finances, et du séneschal de Nantes, ou l'ung d'eulx, et d'en faire faire chaincun an ung estat au vray. Et oultre à la charge den randre compte, par chaincun an, à la Chambre des Comptes audit Nantes, sur peine de privation dudit octroy.

Fait au Conseil privé du Roy, tenu à Paris, le deuxiesme jour de may, mil cinq cens soixante unze. Ainsi signé: CLAUSSE.

(Archives municipales, série AA, nº 5).





### XLII

Charles IX permet aux habitants de Nantes d'élire les officiers royaux aux charges de maire et échevins, et approuve l'élection de M. Grignon.

[Vincennes, le 15 avril 1574.]

HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. De tout temps, excédant la mémoire des hommes, l'on auroit acoustumé d'eslire et nommer pour maire et eschevins des bonnes villes de notre royaulme, noz officiers, tant de la justice que des finances, comme les plus expérimentés au faict de la police, direction et conduicte des affaires communes desdites villes. Toutesfois, notre feu très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, par son eedict de l'an mil cinq cens quarante sept, auroit ordonné que doresnavant nos dits officiers, soit de la justice ou des finances, ne seroient admis ne receus esdits estats de maire et eschevins, et deffence à eulx d'accepter lesdites charges, sur peine de privation de leurs offices et d'amende arbitraire. Toutesfois, nos chers et bien amés les habitans de notre ville de Nantes, sachant que ladite ville est composée, la plus grande partye, de nos officiers tant de la justice que des finances, et qu'il ne se trouvoit beaucoup de personnes du tiers estat dignes de telles charges, auroient esleu et nommé esdites charges de nos dits officiers, tant de robe longue que autres, lesquels auroient bien et dignement administré lesdites charges au bien repos et soulagement de nosdits subiects, et conservé ladite ville en notre obeissance. Et pour ce que, à occasion des présens troubles, et pour éviter les entreprises et desseings des rebelles, qui ne taschent qu'à la surprendre, il est besoing nommer et eslire en ladite charge de maire quelque homme d'auctorité, et respecté en ladite ville, pour la contenir en notre obeissance; estant deuement assemblés au jour destiné à cest effect, auroient esleu et cheoisy pour maire notre amé et féal conseiller en notre Court de Parlement dudit Bretaigne, Me Jacques Grignon, habitant de ladite ville, homme digne et cappable de ladite charge. Ensuyvant laquelle nomination, il a presté le serment pour ce deu et acoustumé. Mais, notre Court de Parlement, à la poursuilte de notre procureur général en icelluy, soubz prétexte de l'éedict de notredit feu seigneur et père, auroit ordonné que ledit Grignon apporteroit en notre dite Cour, dedans certain temps, l'acte de ladite élection. Et cependant luy est interdit l'exercice de ladite charge qui apporte grand dommage à ladite ville, destituée de maire, en temps si nécessaire, et ou il est besoing de la conserver et empescher les desseings et entreprises des rebelles qui journellement se présentent. A ces causes, Nous ont supplié et requis mectre au néant ledit arrest, et lever les

deffences portées par l'éedict de notre feu seigneur et père, affin que ledit Grignon, puisse exercer ledit estat, et nosdits officiers estre receus esdites charges, comme ils estoient auparavant lesdites deffences : Savoir faisons que nous, ayant mis les choses susdites en considération, et ayant esgard au bon et fidelle debvoir, et promte obeissance que lesdicts suplians ont tousjours faict paroistre au bien de notre service, et conservation de ladite ville en notre obeissance, avons, de notre plaine puissance et auctorité royal, permis, accordé et octroyé, permectons accordons et octroyons qu'ils puissent, et leur soit loysible doresnavant, et cy après advenant le temps destiné à l'élection desdits maire et eschevins, de nommer et eslire celuy ou ceulx de nos officiers, soit de la justice ou des finances, de nos Cours de Parlement et des Comptes, et aultres qu'ils congnoistront estre dignes de celles charges, et cappables de l'administration de ladite ville. Et par ce moyen, avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons la nomination et élection faite de la personne dudit Grignon; voulons et nous plaist qu'il exerce ladite charge, nonobstant ledit arrest, lequel nous avons mis et mectons au néant, imposant sillence à notredit procureur général et tous autres. Et davantage avons permis ausdits officiers, qui seront cy après esleus et nommés, d'accepter lesdites charges et les administrer tout ainsi qu'ils eussent faict ou peu faire auparavant lesdites deffences, portées par l'eedict de notredit feu seigneur et père, lesquelles nous avons levées et ostées, levons et ostons de notre mesme puissance et auctorité que dessus ; sans que lesdits habitans, pour avoir faict ladite election, ni ledit Grignon ou nosdits officiers pour l'avoir acceptée, puissent avoir encouru ne encourir la rigueur des peines portées par icelluy éedict, desquelles nous les avons respectivement deschargés et deschargeons par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amés et feaulx les gens de notre Court de Parlement de Bretaigne, en la scéance d'icelluy, et hors ladite scéance, aux gens de la Chambre criminelle ordonnés durant les vacations, gens de nos Comptes audit pais, séneschal de Nantes, ou son lieutenant, et chacun d'eulx en droit soy, que ces présentes ils vérifient et facent enrégistrer et mainctenir, et du contenu joir et user plainement et paisiblement lesdits suplians, sans souffrir leur estre donné en ce aucun empeschement au contraire, ne attendre de nous autre jussion ne commandement. Car tel est notre plaisir. Nonobstant toutes ordonnances, éedicts et lettres à ce contraires. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre notre seel à cesdites présentes.

Donné au château de Vincennes, le quinzeiesme jour d'avril, l'an de grace mil cinq cens soixante quatorze, et de notre regne le quatorziesme.

Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, Brullart; et seellé de cire jaulne à double queue. Collationné sur l'original par moy, notaire et secrétaire du Roy, signé : De la Luce.

(Archives municipales, série BB, nº 114.)



### XLI

Le roi Henri III confirme tous les privilèges et exemptions dont jouissent les habitants de Nantes.

[Lyon, octobre 1574.]

ENRY, par la grace de Dieu, Roy de France et de Poloigne, a tous presens et advenir, salut-Comme noz predecesseurs de bonne memoire les ducz de Bretaigne, et apres eulx les Roys de France, depuis l'unyon dudit pais à la couronne, eussent concedé et octroié plusieurs beaulx privilleiges, dons d'octroiz, libertez afranchissemans et exemptions, a nos chers et bien amez les gens d'èglise, nobles bourgeois, manans et habitans de notre ville et forsbourgs de Nantes, mesmes de pouvoir acquerir fiefz nobles, et en iceulx tenir bordiers et mestaiers francs et exempts de toutes tailles, fouages et autres subsides et subventions quelzconques, aussi de tenir en leurs maisons mesures tant de bledz que aulnaiges de draps toilles et autres choses, four, moullin et poix, et semblablement les auroient quictez et exemptez des lots et vantes des acquestz des heritaiges et choses hereditaires qu'ilz pourroient faire, en et au dedans ladite ville forsbourgs et es fiefz de la prevosté dudit Nantes, et oultre de pouvoir eslire et instituer jaulgeurs pour mesurer et jaulger, tant les vaisseaulx à vin qui sont amenés plains ou vides aux portz et marchez de ladite ville, que ceulx qui sont faictz et fabricquez par les charpentiers et tonnelliers d'icelle ville et seneschaucée dudit Nantes. Desquelz privilleges, exemptions, immunitez, franchises et libertez, et autres plus a plain contenuz et declarez par les lettres de confirmations d iceulx qui leur ont esté conceddées et octroiées par nosditz predecesseurs ducz et Roys, mesmes par le Roy notre feu tres honnoré seigneur et frère, que Dieu absolve, ilz ont tousjours joy et usé, comme ilz jouissent et usent encores de present, qu'ilz craignent que l'on les y voulsist troubler et empescher, au moien du trespas de notredit feu seigneur et frère, sans avoir sur ce nos lettres confirmatives, lesquelles ilz nous ont très humblement fait supplier et requerir leur voulloir impartir. Pour ce est il que nous, voulant bien et favorablement traicter, en c'est endroict, lesdits supplians, pour les mesmes causes qui ont meu nosdits predecesseurs leur octroier lesdits privilleges, et en consideration mesmemant de la vraye amour fidelitté et obeissance quilz ont de tout temps porté et portent à nosdits predecesseurs et couronne de France, à iceulx gens d'église, nobles bourgeois, manans et habitans de notre ville et forsbourgs de Nantes, pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations a ce nous mouvans, avons continué confirmé et aprouvé, continuons confirmons louons et

approuvons, de grace special, plaine puissance et auctorité royal, tous et chacuns lesdits privilleges, cy attachés soubs notre contre seel, a eulx donnez et octroiez par nosdits predecesseurs Roys et ducz de Bretaigne, et confirmez par notredit feu seigneur et frère, comme dit est. Pour, par eulx et leurs successeurs, en joir et user plainement et paisiblement, tant et sy avant et par la forme et maniere quilz en ont cy devant bien deumant et justemant joy et usé, joissent et usent encores de present. Si donnons en mandemant, par ces mesmes presantes, a noz amez et feaulx les gens de notre court de Parlement, Chambre de noz comptes, tresoriers de France et generaulx de noz finances tant ordinaires que extraordinaires en notredit pais et duché de Bretaigne, seneschal, alloué, prevost et lieutenant dudit Nantes, et a tous noz autres justiciers, officiers, ou leurs lieutenans, et a chacun deulx si comme a luy appartiendra, que de noz presents grace, continuation, confirmation et approbation, et de tout le contenu cy dessus, ilz facent souffrent et laissent lesdictz supplians et leursdits successeurs joir et user plainement et paisiblement, cessans et faisant cesser tous troubleset empeschemens au contraire, lesquelz, sy faictz mis ou donnez leur estoient, les mectent ou facent mectre incontinant et sans delay a plaine et entiere délivrance et au premier estat deu. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme estable a tousjours, nous avons faict meetre notre seel a ces dites presentes; sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes.

Donné a Lyon, au moys de octobre, l'an de grace mil cinq cens soixante quatorze, et de notre regne le premier.

Par le Roy, signé : GUYBERT.

Leues publiées et registrées, ouy et le consentant le procureur général du roy, faict en Parlement, le dernier jour d'avril, l'an mil cinq cens soixante quinze. Signé : Gaudin.

(Archives municipales, série AA, no 12.)



## 

#### XLIII

Henri III confirme les privilèges des maire, échevins, procureur-syndic et greffier, et réduit le nombre des échevins à six.

[Paris, août 1581.]

ENRY, par la grace de Dieu, Roi de France et de Pologne, a tous présens et advenir, salut. Les maire eschevins manans et habitans de nostre bonne ville de Nantes, nous ont fait remonstrér que le corps de ladite ville a esté par la création et establissement d'iceluy composé d'un maire et dix eschevins, pour traicter, polisser et gouverner les affaires de ladite ville. Ce qui avoit été observé, et pour ce qu'ils ont depuis connu que pour le petit nombre de notables personnages qu'il y a en icelle, dignes et capables de telles charges, il seroit à l'advenir impossible de continuer telle eslection de dix eschevins de trois ans en trois ans, et d'ung maire tous les ans ; aussi que ce grand nombre n'apporte que confusion, lesdits manans et habitans nous ont tres humblement fait supplier et requerir leur concedder et octroyer la reduction desdits eschevins au nombre de six, pour servir à Nous et au publicq en ladite charge durant trois ans, et ledit maire durant deux ans, sauf à les continuer si besoing est, pour par ledit maire et quatre desdits eschevins en l'absence des aultres, conclure et terminer les affaires ordinaires de ladite ville et dont ilz ont la congnoissance, et où ledit nombre de quatre eschevins ne se trouveroient, appellant en leur place des anciens maire, soubz-maire et eschevins, lesquelz pourront mulcter par amendes pecuniaires les deffaillans, lesquelles seront executées par provision nonobstant oppositions ou appellations quelzconques. Scavoir faisons, que nous désirans bien et favorablement traicter lesdits manans et habitans de ladite ville, les conserver en leurs corps et college, jouissances de leursdits previleiges, inclinans à leur supplication et requeste. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, par l'advis de notre conseil, avons réduit et réduisons lesdits dix eschevins à six, sans qu'il en soit doresnavent fait eslection ne reçeu plus grand nombre, pour par lesdits six eschevins, avec lesdits maire, soubz-maire, ou les quatre d'entre eulx, en l'absence des aultres, conclure et terminer les affaires ordinaires, et dont ils ont la congnoissance ; et avec tel pouvoir et auctorité qui leur est attribué par l'eedit de leur creation et establissement, et où ledit nombre de quatre ne se trouverroit, en pourront appeller en leur place des antiens maires, soubz-maire et eschevins, lesquelz pourront condempner à l'amende les deffaillans sans causes ou légitime excuse. Lesquelles amendes seront executées par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, et sans préjudice d'icelles. Lequel maire fera

le service durant deux ans, sauf à le continuer si besoing est, et lesdits eschevins par le temps de trois ans. Et jouiront au surplus lesdits maire, soubz-maire, eschevins, procureur et greffier, et leur posterité des authoritez, prérogatives, prééminances, franchises, libertez et exemptions qui leur sont concedez par l'eedict d'erection et etablissement premier, sans que au moyen de la restrinction faite par les gens des comptes sur la verification de nos lettres de confirmation de leursdits previleiges, lesdits maire, soubz-maire, eschevins, procureur et greffier y puissent estre troublez ne empeschez, mesmes pour le regard dudit previleige de noblesse en vivant par eux, ou leur posterité noblement, sans faire acte desrogeant à icelle. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx les gens de notre cour de parlement et de noz comptes en Bretagne, et à tous noz autres juges et officiers qu'il appartiendra que ces presentes ils fassent registrer, tenir, garder et observer, et en joyr lesdits maire, soubz-maire, eschevins, procureur et greffier et leur posterité, sans leur faire ne souffrir estre faict aucun trouble ou empeschement au contraire, lequel si faict mis ou donné leur estoit, le cessent et fassent cesser et mectre à plaine et entiere dellivrance. Car tel est notre plaisir. Nonobstant la restrinction de vous gens de nosdits comptes pour le regard dudit previlleige de noblesse, laquelle ne voullons avoir lieu et quelzconques autres ordonnances, mandemens, deffenses et lettres à ce contraire. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait apposer notre seel à cesdites présentes, sauf en aultre chose notre droict et l'aultruy en

Donné à Paris, au moys de aoust, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz ung, et de notre regne le huictième.

Ainsi signé au bas, sur le reply, par le Roi en son Conseil : Brullart.



## किलिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकिकि

#### XLIV

Le roi Henri IV confirme les privilèges de la ville de Nantes.

[Nantes, mai 1598.]

ENRY, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a tous présens et avenir, salut. Nos chers et bien amez les maire et eschevins de notre ville de Nantes, pour le corps et communauté d'icelle, nous ont très-humblement fait dire et remonstrer que les anciens ducs de notre duché de Bretagne, duquel ladite ville est capitale, mettant en consideration la fidelité et agréables services que les habitans de ladite ville se servient tous efforcez leur rendre, leur auroient accordé plusieurs privileges et immunitez, tant pour la conservation du public de ladite ville que pour la decoration d icelle, ce qu'ayant été reconnu par les Rois nos prédecesseurs, mesme par le feu Roi Henry, dernier decedé, notre très-honoré sieur et frere que dieu absolve, les confirmant et approuvant, y auroit toujours maintenu lesdits habitans, et sur les remonstrances qui leur auroient été faites à leur advenement à la couronne, à ce que la revolution des temps y requerant encore l'augmentation, le leur auroient pareillement accordé, en la jouissance de tous lesquels privileges ils auroient continué jusques à présent ; qu'ayant l'honneur de notre présence en notredite ville de Nantes, ils nous ont humblement supplié leur conférer la confirmation desdits privileges, et à cette fin leur en octroyer nos lettres nécessaires : sçavoir faisons, que nous, désirans bien favorablement traitter lesdits habitans en tout ce qui nous sera possible, à les maintenir en leursdits privileges et immunitez, de l'advis de notre conseil, avons, audit corps et communauté, manans et habitans de ladite ville de Nantes, continué, confirmé et approuvé, et de notre grace speciale, pleine puissance et authorité royale, continuons, confirmons et approuvons par ces presentes, tous et chacuns leursdits privileges et immunitez à eux, comme dit est, accordez par lesdits ducs et nos prédecesseurs Rois, pour par eux et leurs successeurs en jouir et user plainement et paisiblement, tout ainsi et en la mesme forme et maniere qu'ils ont ci devant bien et dument joui et usé, et qu'ils en jouissent encore à present. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement de Bretagne et Chambre des Comptes audit pays, seneschal et gens tenans le siege présidial de notre ville de Nantes, et à tous nos autres justiciers et officiers et sujets, et à chacun d'eux comme il appartiendra, que de nos presentes lettres de graces, confirmation et continuation des privileges, ils souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lésdits habitans de notre ville de Nantes, et leurs successeurs à perpetuité, sans permettre ne souffrir leur être donné aucun trouble et empêchement, ny être contrevenu en quelque sorte et maniere que ce soit; contraignant y obéir tous ceux qu'il appartiendra, par toutes voyes et manieres dues et raisonnables, voulans que si aucuns leurs étoient faits, mis ou donnez, être incontinans et sans délai mis hors, comme nous les y mettons dès à present, attendu que besoin est ou seroit à pleine et entiere délivrance. Car tel est notre plaisir. En temoins de ce, avons fait mettre et apposer notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autrui.

Donné à Nantes, au mois de may, l'an de grace mil cinq cens quatre vingt dix huit, et de notre regne le neufiéme.

Ainsi signé: HENRY.

Et sur le reply, par le Roi : Potier. Et scellée de lacs de soie rouge et verte, sur double queue de cire verte.





#### XLV

Henri IV se réserve à lui seul le choix des maire et échevins sur une liste qui lui sera présentée.

[Fontainebleau, le 23 mai 1599.]

ENRY, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Après que la divine bonté nous eust faict la grace en l'année dernière de remettre soubz notre obeissance notre ville de Nantes, et ce qui restoit occuppé contre notre service en notre province de Bretagne, par l'advis commun des princes officiers de notre couronne et de la province, et autres conseillers de notre conseil estans près de nous, nous trouvasmes expédient et nécessaire pour l'establissement asseuré de noz affaires de changer l'ordre et forme auparavant observé en la création et renouvellement des magistratz de notredite ville, et y en establir un autre peu différent du premier, mais néantmoings jugé plus utille, pour nous asseurer des personnes de ceulx qui seront admis aux charges de maire et eschevins de notredite ville, desquelz deppend ordinairement ce qui y est de repos ou troubles, comme de personnes préposées sur le peuple pour le contenir en pollice, ordre, amitié et bonne intelligence; comme au contraire leur négligence, mauvaise volonté ou autres deffaultz y ont autrefois laissé glisser le désordre, et la division et dissension tant ruineuse et perilleuse qui s'y est veue ces derniers troubles. Pour à quoy obvier encores plus sérieusement à l'advenir, ayant recongneu, en la création qui s'est nagueres faicte des susdits magistratz en notredite ville, que les choses ne s'y sont passées avec l'ordre que nous eussions bien désiré, Nous, par ces causes et autres grandes et importantes occasions à ce nous mouvans, affin de facilliter et néantmoings aucthoriser davantage l'exécution dudit nouveau réglement, Voulons ordonnons et nous plaist que doresnavant, par chacun an, le premier jour du mois de may, jour préfix pour la nomination de ceulx qui doibvent entrer esdites charges de maire et eschevins, le peuple deuement convocqué et assemblé nomme et choisisse le nombre de personnes ordonné et en la forme prescripte par ledit nouveau réglement, desquelz les noms seront donnés au gouverneur de la province ou notre lieutenant général audit gouvernement, s'ilz y sont presens, sinon au cappitaine et gouverneur de notre dite ville, ou à son lieutenant, et à leur deffault au président présidial et séneschal de notre dite ville subsécutivement, selon leur ordre et dignité en l'absence l'un de l'autre; qui seront tenuz au mesme temps que les dits noms leur auront esté baillés nous les envoyer, pour entre iceulx, nous mesme seulz, faire l'élection de ceulx que nous jugerons capables desdites charges, demeurant cependant les anciens en leur aucthorité et pouvoir jusques à huict jours après qu'ilz auront entendu notre volonté sur ladite eslection. Pendant lesquelz huict jours ceulx par nous choisiz et esleuz, tant pour les charges de maire eschevins que cappitaines et autres officiers, se prépareront et disposeront au service qu'ilz doibvent faire pour entrer en la function desdites charges avec les solemnitez et cérémonies accoustumées. N'entendant par ce moien que cy après les gouverneurs de la province ou noz lieutenans generaulx dudit gouvernement, non plus que les cappitaines de nosdittes ville et chateau s'attribuent ladite ellection que nous sommes, ainsi que dict est, reservée à nous seulz, dérogeant en ce que dessus à ce qui peut estre déclaré au contraire par ledit nouveau réglement. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement, séant à Rennes, que ceste présente notre déclaration ilz ayent a régistrer es régistres de notredit court, et le contenu faire garder et observer de poinct en poinct selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit apporté changement ne altération quelconque. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons faict mettre notre seel à cesdites présentes.

Donné à Fontaynebleau, le xxiije jour de may, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz et dix neuf, et de notre regne le dixiesme.

Signé sur le repli : par le Roy, Potier.

(Archives municipales, série AA, nº 3.)





#### XLVI

Louis XIII confirme tous les privilèges accordés aux habitants de la ville de Nantes.

[Paris, juin 1610.]

ouis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Comme nos prédecesseurs de bonne mémoire les ducs de Bretagne, et après eux les Roys de-France, depuis l'union dudit pays à la couronne, eussent conceddé et octroyé plusieurs beaux privilleiges, dons et octroys, liberté, affranchissemens et exemptions à nos chers et bien amez les gens d'eglise, maire et eschevins, nobles bourgeois et habitans de notre ville et fauxbourgs de Nantes; entre autres de pouvoir acquerir fiefs nobles, les tenir et posseder, et en iceux fiefs et acquests, tenir bordiers et mestayers francs et exempts de toutes tailles, fouages, subventions et autres subsides quelsconques, sans être aussy tenus ne subjects de payer aucuns droicts de francsfiefs et nouveaux acquets; et outre ce, d'avoir une foire franche par chacun an, au jour et feste de Chandelleur, deuxiéme de fevrier, avecq droict de menée aux plaidz generaux ; et de même leur a esté accordé et octroyé de tenir en leurs maisons, mesures, tant de bleds que aulnages de draps, toilles et austres choses, four, moulin et poids; et semblablement ont esté quittes et exemptés des droicts de lodes et ventes, des acquests, des heritages et choses hereditaires qu'ils pourront faire en et au dedans de ladite ville fauxbourgs, et es fiefs de la prevosté dudict Nantes. Et outre de pouvoir eslire et instituer jaulgeurs, pour mesurer et jaulger tant les vaesseaux à vin qui sont amenez plains ou vuides aux portes et marchez de ladite ville, que ceux qui sont faits et fabricquez par les charpentiers et tonnelliers d'icelle ville et seneschaussée dudit Nantes. Comme aussy ont esté quittes et exempts de fouages et autres subsides et impositions pour les terres roturières qu'ils possedent et exploictent en leurs mains, trois lieues à l'entour de ladite ville et fauxbourgs; et de ne pouvoir estre traictez pardevant autres juges que ceux de notredite ville ; et que les estrangers qui ne font naturalisez, et autres qui n'auroient esté par l'espace de dix ans habitués en ladite ville et fauxbourgs, ne pourront jouir desdits privilleiges et droicts de bourgeoisie conceddés ausdits bourgeois. Et auroient esté lesdits habitans conservés en la possession de nommer et establir des portiers à chacune des portes de ladite ville, et de pouvoir tirer au papegault, tant de l'arc, arballestre que harquebuze, lesquels privilleiges, exemptions, Immunitez, franchises, libertés et autres droicts, pouvoirs et facultés sont plus à plain contenus et declarés par les lettres et confirmations d'iceux qui leur ont esté conceddes. Et outre, leur auroit aussy esté accordé un corps et colleige de maire, eschevins, procureur scindicq et greffier, et droict de faire la pollice. Desquels droicts et

octroys en vertu des lettres et chartres de nosdits predecesseurs, ducs et Roys : mesmes du feu Roy notre très-honoré seigneur et pere, que Dieu absolve, ils ont toujours jouy et usé, comme ils jouissent et usent encores de présent; Nous suppliant et requerant très humblement les avoir agréable, et d'iceux les vouloir gratifier et favoriser à cestuy nostre advenement à la couronne, et leur en octroyer nos lettres de continuation et confirmation necessaires. A quoi inclinant volontiers, pour le desir que nous avons de bien et favorablement traicter en c'est endroict, comme en toutes autres choses, lesdits supplians, pour les mesmes causes qui ont meu nosdits prédecesseurs leur octroyer lesdits privilleiges ; et en consideration mesmement de l'entiere fidelité et obéissance qu'ils ont de tout temps porté et portent à Nous, nosdits prédecesseurs et couronne de France, dont ils nous ont présentement presté le serment solempnel, et faict lee soubmissions pour ce requises et necessaires, ès personnes de maître Estienne Louistre, doyen de l'eglise de Nantes ; André Morin, notre conseiller et lieutenant au présidial dudit lieu; Maurice du Fouay et Pierre Gauvain, eschevins de ladite ville, envoyés et depputés exprès vers nous à cet effet ; à iceux, gens d'église, maire, eschevins, nobles, bourgeois et habitans de notredite ville et fauxbourgs de Nantes, pour ces causes et autres bonnes considerations à ce nous mouvans, Avons agréé, approuvé, vallidé, authorisé, continué et confirmé, et de nos graces speciales, plaine puissance et authorité royalle, agréons, approuvons, vallidons, aucthorisons, continuons et confirmons, par ces présentes signées de notre main, tous et chacuns lesdits privilleiges mentionnés esdites lettres de chartres et autres actes cy joincts soubs le contre-scel de notre chancellerie, à eux donnés et octroyés par nosdits prédecesseurs, rois et ducs de Bretagne, et confirmés par notredit feu seigneur et pere, comme dict est, pour par eux et leurs successeurs en jouir et user plainement et paisiblement, tant et si avant et par la forme et maniere qu'ils ont ci-devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encore de présent. Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amez et feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement, chambre de nos comptes, tresorier de France et generaux de nos finances, tant ordinaires qu'extraordinaires, en notre pais et duché de Bretagne, seneschal, alloué, prévost et lieutenant dudit Nantes, et à tous nos autres officiers, justiciers ou leurs lieutenans, et chacun d'eux, sy comme à luy appartiendra, que de nos présentes graces, continuation et confirmation de tout le contenu ci-dessus, ils fascent, souffrent et laissent lesdits suppliants et leurs successeurs, jouir et user plainement et paisiblement, comme dict est, cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires : lesquels sy fait, mis ou donnés leur estoient, les mettent ou facent mettre incontinant et sans délay, à plaine et entiere délivrance. Car tel est notre plaisir. Sauf en autres choses notre droict et l'autrui en toutes Et affin que ce soit chose fermé et stable a tousjours, Nous avons faict mettre notre seel à cesdites présentes.

Donné à Paris, au mois de juin, l'an de grace mil six cens dix, et de notre regne le premier. Ainsi signé, Louis.

Et sur le reply, par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente : Potier. Et scellée du grand sceau de cire verte, à lacs de soye rouge et verte.





#### XLVII

Louis XIII accorde au maire, échevins et habitants la permission de faire un jeu de mail.

[Paris, le 4 avril 1621.]

ouis, par la grace de dieu, Roy de France et de Navarre, au senechal de Nantes, ou son lieutenant, et tous aultres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, salut. Nos chers et bien amez les maire eschevins et habitans de notre ville de Nantes, Nous ont faict remonstrer que pour l'ornement et décoration de ladite ville, et la recréation des habitans d'icelle, ils désireroient faire ung jeu de mail. Mais d'aultant que le seul endroict commode pour ce faire est à commancer vers le moulin du Chappitre de ladite ville jusques au lieu de Lespronière, et que les terres y contenues appartiennent à plusieurs communaultez ou particuliers, qui peult estre ne vouldroient souffrir l'establissement dudict Jeu de Mail, ils nous ont très humblement supplié et requis leur vouloir permettre de prendre les terres qui leur seront nécessaires pour cest effect, en remboursant les propriétaires de la juste valleur d'icelles, selon l'estimation qui en sera faicte par gens à ce congnoissans, sinon leur en faire rente, ou les deniers de ladicte communaulté ne pourroient à présent porter ledict rembourcement, et leur en octroyer nos lettres nécessaires : A quoy inclinans volontiers, et désirans de notre part l'ornement et la décoration de ladicte ville, ayant d'ailleurs esgard, à la prière et supplication qui nous a esté sur ce faicte par notre très cher et bien amé cousin le duc de Montbazon, pair et grand veneur de France, cappitaine et gouverneur de nos ville et chasteau de Nantes, et notre lieutenant général au gouvernement de l'évesché et comté dudict lieu: Nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, avons, ausdicts maire esche vins et habitants de notredicte ville de Nantes, permis et permettons, par ces présentes signées de notre main, de faire faire ledict Jeu de Mail en tel lieu de la ville ou proche d'icelle qu ils jugeront estre plus à propos et commode. Et pour cest effect prendre les terres et heritaiges qui seront necessaires; à la charge de paier et rembourcer des deniers publics de leur communaulté les propriétaires desdictes terres de la juste valleur d'icelles, selon l'estimation qui en sera faicte par gens à ce congnoissans, tels qu'ils seront convenus entre eulx et lesdictz propriétaires, ou par vous nommés d'office, sinon et en attendant ledict rembourcement, ou lesdicts deniers de ladite communaulté n'y pourroient suffire à présent, en faire et constituer rente ausdictz propriétaires. Si vous mandons

et ordonnons que ces présentes, vous ayez à faire lire et régistrer, et du contenu en icelles faire jouir et user lesdictz exposans plainement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir auctorité commission et mandement spécial par cesdictes présentes. Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le mje jour d'avril, l'an de grace mil six cens vingt un, et de notre regne le unziesme.

Signé: Louis.

Par le Roy, Potier 1.

(Archives municipales, série GG, carton sciences, arts, gymnastique.)

<sup>1</sup> Il existe très peu de détails sur ce jeu de mail, qui subsista cependant, pendant quelques années, au XVII siècle, sur la prairie de la Madeleine. Ce sont peut-être les terrains acquis pour ce motif qui servirent ensuite de parc aux fumiers de la ville.



## 

#### XLVIII

Le roi Louis XIV confirme les privilèges de Nantes.

[Paris, mars 1644:]

ouis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Nos biens amez les maire, eschevins, nobles bourgeois, manans et habitans de notre ville de Nantes, Nous ont fait remontrer que les ducs de Bretagne et les rois nos prédecesseurs de bonne memoire, leurs ont cy-devant octroyé comme à l'une des deux capitalles et principalles villes de notre province de Bretagne, qui a de tout temps ésté honorée de la demeure et séjour des ducs, plusieurs beaux, privilleges, dons, octroys, libertés, affranchissemens et exemptions, entre autres l'exemption des fouages et subsides dans l'encloz de ladite ville et faulxbourgs, et mesme pour les terres roturieres, qu'ils font eux-mêmes faconner à trois lieues à l'entour de ladite ville, d'y avoir et tenir colombiers ; le privillege de ne pouvoir estre évocqués en toutes leurs causes, de la juridiction de leurs juges naturelz, la permission de pouvoir acquerir seigneuries, terres et fiefs nobles, en quelques lieux de notre royaume et obéissance, que ce soit, et en iceux tenir bourdiers ou mettayers, francs de tous fouages et autres subsides, sans estre pour ce subjects à la taxe des francs fiess et nouveaux acquests, la descharge et exemption de toutes chevauchées, ban et arriere ban, et de faire ou payer pour raison de ce aucune composition, ayde ou advancée en quelque lieu de nostre royaume et obéissance, que lesdits fiefs et Seigneuries nobles par eux possedez, soient scituez, la permission de tenir en leurs maisons mesures à bled, aulnages de Draps toilles et autres choses, fours, moulins et poids; et exemption de payer lods et ventes, pour les acquisitions par eux faictes des heritages et choses immobillaires, estant soubs le fief de la prevosté dudit Nantes ; et que nul estranger non naturalizé, ou autres qui n'auroient esté dans ladite ville ou fauxbourgs par l'espace de dix ans ne puissent jouir desdits privilleges et droitz de bourgeoisie, leur octroyez; comme aussy leur auroit esté accordé l'exemption du droit d'ayde à chacune mutation de regne, et d'avoir un corps de ville, composé d'un maire, dix eschevins, depuis reduits à six, un procureur sindicq,

et un greffier, à la nomination et eslection desdits habitans et annoblissement desdits maire, eschevins, procureur syndicq et greffier, avec droit de faire la police, concurremment avec le juge prévost dudit Nantes ; la permission aux maire et eschevins de nommer et establyr les officiers de ladite ville, qui sont les greffiers, miseurs, controlleurs, huissiers, archers et les portiers de chacunne des portes d'icelle; un adjusteur et etalonneur des poids et mesures, des jaugeurs, pour mesurer et jauger tous les vaisseaux à vin, qui sont amenez pleins ou vuides aux portes et marizes de ladite ville, et ceux qui sont faicts et fabriqués en icelle ville et séneschaussée dudit Nantes; deslesteurs et desteurs, sans qu'il soit besoing d'autre confirmation ; comme aussi ils sont en possession immemorialle de disposer des places vagues de ladite ville et fauxbourgs : Nous requerant très humblement pour leur asseurer d'autant plus les mesmes droits et possession à l'advenir, de les leur vouloir confirmer à cestuy nostre advenement à la couronne, et leur octroyer nos lettres sur ce necessaires, afin que lesdits maire, eschevins, nobles bourgeois et habitans de notredite ville, puissent jouir des privilleges, noblesses, prérogatives, franchises et exemptions leur accordées par les rois nos prédecesseurs, et deument verifiées. A quoy inclinant volontiers, pour le desir que nous avons de bien et favorablement traitter les exposans en cette occasion, comme en toute autre choses, pour les mesmes causes qui ont meu nosdits prédecesseurs à leur continuer lesdits privilleges, particulierement en consideration de la fidelité et obéissance entiere qu'ils ont tousjours porté à nosdits prédecesseurs rois et à notre couronne, dont ils nous ont cy-devant presté le serment solemnel et fait les soubmissions pour ce requises et necessaires en personnes de

Bernard, doyen de l'eglise dudit Nantes; René Charette nostre conseiller et séneschal au siege présidial dudit Nantes; Jullien Gauvain, sous maire; Estienne Tourayne eschevin, et Jean Callo, procureur scindicq de ladite ville, envoyez et deputez entre tous, vers nous à cet effet par iceux maire, eschevins, nobles bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et fauxbourgs de Nantes. Pour ces causes, et autres à ce nous mouvans, Nous avons tous et chacuns lesdits privilleges, exemptions, droits et pouvoirs susmentionnez, et autres exprimés ausdites lettres patentes et actes cy attachés soubs le contre scel de notre chancellerie, qui sont aux archives de ladite ville, agrées, validées, ratifiées, aucthorisées, continuez, confirmez et approuvées, et de notre grace specialle, pleine puissance et aucthorité royalle, de l'avis de la Royne Regente, nostre trèshonnorée dame et mere, agréons, validons, ratiffions, aucthorisons, continuons, confirmons et approuvons, et en tant que besoing seroit, concedons par ces présentes, signées de notre main, pour jouir par eux et leurs successeurs, plainement, paisiblement et perpetuellement desdits privilleges, exemptions, droits, pouvoirs et possession, conformément ausdites lettres-patentes, qu'ils ont obtenues des rois nos prédecesseurs et ducs de Bretagne, et en la mesme forme et manière qu'ils en ont bien et deument jouy et usé, jouyssent et usent encore de présent, pourveu qu'il ne soit intervenu édits déclarations et arrests de nostre conseil, qui ayent desrogé ausdits privilleges, et à la charge de payer la taxe de la confirmation pour notre joyeux advenement à la couronne. Sy donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement à Rennes, Chambre de nos comptes, tresoriers de France, et generaux de nos finances en Bretagne, séneschal de Nantes, prévosts dudit lieu ou leurs lieutenans, et autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, que de ces présentes nos lettres de continuation, confirmation et concession, et de tout le contenu en icelles, ils fascent souffrent et laissent lesdits exposans joir et user pleinement et paisiblement, comme dict est, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit choses fermes et estable à tousjours, Nous avons

fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf entre autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes.

Donné à Paris, au mois de mars, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de notre regne le deuxiéme.

Signé, Louis.

Et sur le reply. Par le Roy, la Royne Regente, sa mere présente. Signé, De Lomenye, et à côté contentor. Signé, Dumolin, avec paraphe; et scellé du sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.



en jouir par eux et leurs successeurs, pleinement, paisiblement et perpetuellement, et en la mesme forme et manière qu'ils en ont bien et duement jouy et usé, jouyssent et usent encore actuellement, pourveu qu'il ne soit intervenu édits, declarations et arrests de notre conseil, qui ayent derogé auxdits privileges. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers, les Gens tenant notre cour de parlement à Rennes, chambre de nos comptes, tresoriers de France et generaux de nos finances en Bretagne, senéchal de Nantes, prévost dudit lieu ou leurs lieutenans, et autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, que de ces présentes nos lettres de continuation, confirmation et concession, et de tout le contenu en icelles, ils fassent, souffrent et laissent lesdits exposans jouir et user pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel a cesdites présentes.

Donné à Versailles, au mois de septembre, l'an de grâce mil sept cens trente trois, et de notre regne le dix-neufviéme.

Signé, Louis.

Et sur le repli, par le roi. Signé, Phelypeaux. Et scellé du grand sceau de cire verte à lacs de soye rouge et verte.





I

Installation des prévôt, maire et échevins dans l'exercice de la police de Nantes.

[Nantes, le 11 mai 1582.]

ACQUES BONGARS, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretaigne, et d'icelle commis pour l'exécution de son arrest du dix septiesme octobre mil cinq cens quatre vingtz ung, donné sur l'eedict du Roy obtenu par les prevostz, maire et eschevyns de Nantes, à Paris, au mois d'aoust audit an cinq cens quatre vingtz ung, confirmatif des articles et reglement faict le septiesme dudit mois d'aoust, en l'Hostel commun de ladite ville de Nantes, entre lesdits prévost, maire et eschevins, scavoir faisons que ce jour unzéiesme de may, mil cinq cens quatre vingtz deux, estans en ladite ville de Nantes, Nous a esté, par noble homme Bonadventure de Compludo, maire, et Loys Michel, advocat, eschevin de ladite ville, requis, que nous eussions à exécuter ledit arrest, suivant ladite commission donnée à Rennes, le trente un gniesme octobre audit an mil cinq cens quatre vingtz ung, signée par la Chambre, Gaultier, et seellé, dont ilz nous ont fait apparoir, ensemble desdits règlement eedict et arrest intervenu sur iceluy. A la requeste desquelz nous sommes transportez en l'auditoire du siége présidial dudit Nantes, assisté dudit Loys Michel et Claude Geneste, commis au greffe d'office et criminel audit lieu, par nous appelé pour adjoinct, et duquel avons prins et receu le serment de bien et fidellement se porter au faict de ladite commission; ou de rechef, nous a esté, par ledit Michel et Me Pierre Rouxeau, procureur audit siege, et lesdits eschevins, présens, Me Julien Charette prévost, Jan du Breil, procureur du Roy en ladite

prévosté, requis estre par nous procédé à l'exécution dudit arrest. Et ce faisant, qu'eussions à les mettre et installer en la possession de la juridiction leur attribuée par le Roy, pour le faict de la police, avec prohibicions et deffences à toutes personnes de non les troubler et empescher. En l'endroit a comparu Me Claude Brossard, conseiller du Roy, lieutenant civil et cryminel des Courtz de Nantes et prévosté dudit lieu, aiant pour advocat Me Pierre Jarnigan, et Me Geoffroy Raboceau, procureur, qui a dit s'opposer à la lecture desdits prétendues lettres et arrest, et en empescher l'exécution, et comme estant fondé en icelle par lettres de provision, arrest du privé Conseil et eedictz du Roy, donné parties ouyes et en jugement contradictoire exécuté en leur présence ; et pour ce qu'il n'a esté ouy lors desdites prétendues lettres auroient esté obtenues par surprinse et faulx donné a entendre, ledit Brossard en a demandé communicquation et coppie, mesme de la commission, pour venir à demain, à deduire plus amplement ses causes d'opposition, disant que la plupart des habitans de ladite ville n'ont esté d'advis de demander ladite police, pour les faultes qu on y a veu commectre par le passé, ains quelques particulliers, poussez plustost d un proffict qu'ilz en esperent que du bien publicq; et n'y en avoir que deux de tous les maire et eschevins qui ne soient subiectz à ladite police. Et d'aultant que luy vouldrions dénier ladite communicquation et coppie, et passer oultre à la lecture et exécution desdites prétendues lettres, et arrest, ledit Brossard a dit s'en porter, avec révérance, appellant, et demande acte de sadite opposition. Et par ledit Michel a esté replicqué, que le Corps de ladite ville est composé de personnes d'honneur et de qualité, faisant chacun d'eulx profession honnorable, non subjecte à la police, comme il est aisé de vériffier pour le ranc et qualité du maire de ladite ville, qui est gentilhomme d'extraction, sans avoir faict acte contraire, soubz maire pourveu de l'estat de conseiller du Roy et controlleur général ancien de ses finances, en ce pais et duché de Bretaigne, et à semblable tous les eschevins de ladite ville, qui sont tous personnages si bien versées et affectées au publicq, que à leur fidélité et intégrité, tous les Estatz de ladite ville n'ont faict difficulté de commectre l'entier repos d'icelle. Et, au surplus remonstre que ledit lieutenant n'a intérest à l'exécution dudit arrest, veu que par icelluy il a ranc et séance honnorable, voire parolle et plus grande auctorité qu'il et ses prédécesseurs lieutenans aint jusques icy eu en la police de ladite ville et forsbourgs, à laquelle tous les habitans ayant intérestz notables en général et particulier, pour trancher le filet à toutes les divisions passées, a esté trouvé nécessaire qu'elle soit pour l'advenir faicte et ordonnée en l'Hostel commun de ladite ville, par les prévost, lieutenant susdit, maire et eschevins, conjoinctement selon les articles attachés soubz le contreseel des lettres patentes de Sa Majesté, émolloguées par l'arrest de ladite Cour, que ledit Michel a requis et suplié estre exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant toutes oppositions ou appellations, et sans préjudice d'icelles, et sauf aux opposans à se pourvoir en leurs oppositions, ou et ainsy qu ilz voirront. Aussy a comparu en personne Me Jan Blouyn, greffier d'office et criminel dudit Nantes, qui nous a pareillement remonstré qu'à raison de sondit estat, il, et ses prédécesseurs greffiers d'office, ont droict et sont en possession, de tout temps immémorial, de rapporter tous actes, sentances, et ordonnances de la police dudit Nantes, comme estant une des dépendances dudit estat, en la possession et exercice duquel il nous a requis estre maintenu, suivant ses lettres de provision, reglement et arrestz cy devant donnés entre sesdits prédécesseurs et le greffier civil dudit Nantes. Et ce faisant, qu'il soit par nous declaré et ordonné qu'il continuera de rapporter tous les actes d'icelle police soubz lesdits prévost maire et eschevins, par luy ou ses commis, tout ainsy qu'il a faict jusques à présent soubz ledit prévost et son lieutenant; et autrement a dit s'opposer à l'exécution desdites lettres et arrest.

Sur quoy avons ordonné, nonobstant les dire et remonstrances desdits Brossard et Blouyn, qu'il seroit par nous passé oultre à l'exécution dudit arrest. Et, ce faisant seront lesdits prevostz maire et eschevins mis en la reelle possession de la juridiction leur attribuée par le Roy, pour le faict de ladite police, sauf audit Brossard à se pourvoir comme il voirra l'avoir à faire; de quoy il s'est porté appellant, en adhérant à ses précédentes appellations. Et quant audit Blouyn, après avoir ouy lesdits prévost maire et eschevins, avons ordonné qu'il demourera greffier d'icelle, et en fera l'exercice suivant son ancienne possession, par luy ou ses commis.

Ce faict, Nous sommes transportez à la maison commune de ladite ville, et en l'auditoire des juges et consuls d'icelle, ou de rechef avons faict faire lecture des actes cy dessus; et faict monter sur le siège lesdits Charette prevost, de Compludo maire, Ian le Garec soubz maire, Ian Allaire, Pierre Fournier, Ollivier de Coussy et Estienne Longueil eschevins, desquelz et chacun avons prins et receu le serment, en tel cas requis, de bien et fidellement se porter en l'exercice de ladite police, avec deffences a toutes personnes de les troubler et empescher, ains leur obeir selon la volonté du Roy et arrest de la Cour.

Sur ce est intervenu M. Anthoine Clavier, conseiller au siège présidial dudit Nantes, lequel a dit s'opposer a ladite installation, comme ayant esté ledit eedict et arrest obtenuz par surprinse; et avoir charge de la Compagnie dudit siège de nous supplier leur vouloir ordonner communicquation desdits eedict et arrest; et nous remonstrer que, par les ordonnances du Roy, les présidiaulx ont la préséance, au faict de la police, au devant desdits prevost maire et eschevins et que de tout temps il a esté ainsi praticqué en ceste ville et autres de ce royaulme. Ce que lesdits prevost maire et eschevins ont contesté, et maintenu que tout notoirement la juridiction de la police et contravention a icelle, de si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, a esté unie et incorporée aux estatz de prevostz de ladite ville, privativement, qui l'ont exercee sans assistance, trouble ou empeschement dudit Clavier et autres présidiaulx.

De tout quoy nous aurions décerné acte à toutes lesdites parties, pour leur servir ou et ainsy qu'elles voirront estre ce faire.

Faict lesdits jour et an, signé, J. Bongars.

(Archives municipales, série BB, nº 114.)



Sentence par laquelle les anciens échevins, comme nobles, ont été exemptés du devoir des impôts et billots, pour le débit du vin de leur cru.

[Nantes, 10 novembre 1635.]

NTRE maistre Robert Rouillé, sieur de la Rivière, fermier l'an présent des devoirs d'imposts et billots de la ville et fauxbourgs de Nantes, demandeur présent, et assisté de maistre Claude Huet son procureur, plaidant par maistre Iean Dupas advocat, d'une part : Et noble homme Pierre Langlois, avec sequel se joignent les maire et eschevins de Nantes, intervenans, comparus par maistre Iacques Guiton leur procureur, plaidant par maistre Iean Couperie, procureur scindic de la ville et communauté dudit Nantes, advocat d'autre part. Dupas conclud à ce que ledit Langlois soit condamné payer audit demandeur les devoirs d'imposts et billots des vins qu'il a vendu et vendra par menu et détail, et aux dépens. Couperie, tant pour le sieur Langlois deffendeur, que pour les maires et eschevins, intervenans en la cause, a dit qu'il s'agit d'un devoir d'impost et billot, lequel, et par la nature de sa création, et par l'ordre ancien et coustume de le percevoir, ne se leve que sur les personnes de condition commune et contribuables à toutes charges et impositions roturières, que ledit deffendeur ayant l'honneur d'estre du corps de la mairerie de cette ville, et conseiller et eschevin d'icelle, tant par les suffrages de ses concitoyens, que par la nomination du Roy, en cette qualité, il est noble, et sa personne décorée des privilèges et prérogatives de noblesse, et exempt du devoir dont est question, et de toutes autres contributions roturières, comme ayant part en la mesme qualité, à la direction des droits et interest d'une ville importante, et à l'ordre et magistrature de la police d'icelle, pour le service de Sa Majesté et du public, qui est un employ honnorable et éminent, qui n'est commis qu'à personne deja decorée de mérite et signalée en vertu, qui est la vraye noblesse, et lequel par conséquent a esté trouvé à bon droit, et par la jurisprudence romaine, et par les ordonnances de nos Rois, et arrests des cours souveraines, mériter des prérogatives relevées, et particulierement les privilèges de noblesse. Que le droit civil est remply des textes justificatifs des privilèges et adventages qui estoient attribuez aux tribuns, édiles et décurions, qui s'occupoient de leur temps aux mesmes fonctions pour le service de la République, qui sont à présent les maire, eschevins, capitouls, jurats, consuls, et autres semblables magistrats des grandes villes de ce royaume, dont les authoritez sont remarquées par le Berthole, L. honor., D. de muner., et Choppin, de Domanio, lib 3, cap. 2. Que suivant cet ancien droit, ceux qui ont possede

tels honneurs ont tousjours esté jugés exempts des tailles et charges roturières, ainsi que le raporte jugé Monsieur de Combe, en son traité des tailles pour les capitouls de la ville de Tholoze, au chapitre des consuls des villes ; Guy Pape, en sa décision trois cens quatre-vingts dix-huit, pour les consuls de Grenoble; Chenu, au commencement de sa première centurie pour les maire et eschevins de la ville de Bourges, où il remarque de plus que la noblesse attribuée à tels honneurs et qualités, n'est pas seulement conferée aux personnes qui les possédent, mais encore passe aux successeurs; et qu'en l'an mil cinq cens quatre-vingts dix-neuf, y ayant eu réformation des tailles en la province de Berry, les commissaires qui y travailloient exempterent plusieurs particuliers, demeurans à la campagne, pour estre descendus des maires et eschevins de la ville de Bourges ; et que auparavant, en l'an mil cinq cens quatre-vingts quatorze, un particulier avoit esté fait chevalier du Saint Esprit, lequel ne tiroit sa noblesse que de ce que son bisayeul avoit esté eschevin de la mesme ville de Bourges. Que ces privilèges sont du Droit commun de la France, insérés au corps des ordonnances ; qu'outre les privilèges fondés en ordonnances de droit commun, les maire, eschevins, procureur scindic, et greffier du corps de la mairerie de Nantes, sont fondez en privilège spécial de prérogative de noblesse, par l'édit de leur érection de l'an mil cinq cens cinquante-neuf, conformément aux privilèges de noblesse, attribués au corps de mairerie de la ville d'Angers, la Rochelle, Poictiers et autres villes importantes, avec pouvoir de parvenir mesme à l'ordre et degré de chevalerie. Lequel édit d'érection, ensemble un autre édit de l'an mil cinq cens quatre-vings deux, portant confirmation des mesmes privilèges, a esté enregistré et vérifié au Parlement de cette province sans aucune modification, que si tous les habitans de cette ville, jouissent généralement de plusieurs beaux privilèges, comme d'exemption de fouages, de pouvoir tenir fiefs nobles, sans payer droit de franc-fiefs et nouveaux acquests, de pouvoir bastir colombier en leur tenues auprès de la ville, qui sont toutes marques de noble bourgeoisie, propter inclitam nobilitatem civitatis, comme dit le jurisconsul en pareil cas, il est bien raisonnable que ceux qui possédent des qualités au dessus du commun jouissent aussi de quelque privilège et exemption particulière. Que le devoir dont il s'agit est tellement roturier, qu'on ne le demande pas, ny aux bedeaux de l'université, ny aux ouvriers de la monnoye, ny aux archers de la maréchaussée pour le vin de leur creu, moins le doit-on demander au maire et eschevins, desquelles les qualités et fonctions sont plus nobles, et de toute autre considération pour estre maintenus et conservés en leurs privilèges. Par lesquels moyens et autres verballement déduits, il conclud à ce que le demandeur soit débouté de sa demande, fins et conclusions par dépens. Poulain, pour le procureur du Roy, consent que ledit deffendeur jouisse de l'exemption du devoir, attendu sa qualité, pour le vin de son creu seulement : Le siège, partie ouye et le procureur du Roy, a déchargé ledit deffendeur du devoir d'imposts et billots pour le vin de son creu seulement.

Fait au siège présidial de Nantes, où présidoit Monsieur le Seneschal audit lieu, le dixiéme de novembre 1635.

SIMON.





[Angers, 27 mars 1636.]

A Monsieur,

Monsieur le lieutenant particulier d'Anjou, à Angers, commissaire de Sa Majesté.

Supplie humblement maistre Alphonse Vaz de Mello, docteur régent en la Faculté de Médecine, demeurant en la ville de Nantes, et Pierre Merceron, sieur de la Sebinière, aussi demeurant en ladite ville, et les maire et eschevins de la ville de Nantes, intervenans, et vous remonstrent que la Mairerie et Maison commune de ladite ville de Nantes, a esté érigée par le Roy François II, à Blois, au mois de janvier 1559, aux mesmes droits, franchises, privilèges, immunités, exemptions que la Mairerie et Maison commune de cette ville, laquelle est entre autre chose, exempte de tous osts, chevauchées, bans et arrière-bans, que les Roys pourront faire convoquer pour le fait de la guerre et autrement, sinon qu'ils fussent expressement mandez. Desquels privilèges les maire et eschevins, manans et habitans de ladite ville de Nantes, ont toujours jouy sans y avoir esté troublez, aussi qu'ils ont toujours esté confirmez par tous les Roys de France, de temps en temps, mesmes par le Roy à présent heureusement régnant; en conséquence desquels privilèges, ils désireroient qu'il vous pleust ordonner que les manans et habitants de ladite ville de Nantes, qui ont des fiefs de terres hommagées en ladite séneschaussée, demeurent exempts de ladite contribution pour le ban et arrière ban, et deschargés des taxes si aucunes avoient esté par vous faites.

Ce consideré, mondit sieur, et attendu ce que dessus, vous plaise declarer tant les supplians que les autres manans et habitans de ladite ville de Nantes, exempts de la contribution dudit ban et arrière-ban, pour les fiefs et terres hommagées qu'ils possédent en cette séneschaussée, et les décharger de taxes si aucunes avoient esté faites contre eux, et vous ferez justice.

Veu la requeste cy-dessus, avec les privilèges octroyés par les Roys, au maire, eschevins et habitans de la ville de Nantes, en l'an mil cinq cens cinquante-neuf; lettre de Sa Majesté, à présent régnant, de confirmation desdits privilèges du mois de juin six cens dix, de vérification de la Chambre des comptes de Nantes, du unziéme novembre ensuivant; sentences rendues par les sieurs commissaires ordonnés pour la levée des droits des francs-fiefs et nouveaux acquests, au ressort du Parlement de Paris, des quatriéme décembre six cens quinze, et neufviéme mars six cens seize, portant que Pierre Richerot, sieur de la Fontaine, conseiller du roy et son premier advocat

au siège présidial de Nantes, et Pierre Aubron, sieur de la Pondasserie, comme habitans de ladite ville de Nantes, auroient esté declarez non contribuables ausdits droicts de francs-fiefs, et terres hommagées qu'ils possedoient dans le ressort dudit Parlement de Paris; sentence rendue par le seneschal de Cluray le deuxiesme septembre dernier, portant que Charles de la Lande, escuyer, sieur du Vignault, comme habitant de ladite ville de Nantes, auroit esté tenu pour exempt audit ban et arrière-ban. Autre sentence, rendue par le sieur lieutenant de Poitou le dernier aoust aussi dernier, portant que lacques Brejon, escuyer, sieur de la Martinière et de la Rallière, aussi comme habitant de ladite ville de Nantes, auroient pareillement esté deschargez dudit ban et arrière-ban et contribution d'iceux; déclarations rendues par lesdits de Mello et Merceron, les neuf septembre et dix-sept novembre aussi derniers, pour les fiefs et choses hommagées, par eux possedées en la seneschaussée d'Anjou; conclusions du procureur du Roy: Avons, conformément ausdits privilèges, deschargé et deschargeons lesdits maire et eschevins et habitans de ladite ville de Nantes, mesme lesdits de Mello et Merceron de la contribution du ban et arrière-ban, pour raison des fiess et autres terres hommagées qu'ils possédent en ladite séneschaussée d'Anjou, et mentionnées par leurs déclarations, et deschargé les commissaires, si aucun ont esté establis sur lesdits choses, payant neantmoins par lesdits de Mello, Merceron et autres habitans de ladite ville de Nantes, les frais des saisies faites sur eux. Mendant au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, mettre les présentes à deue et entière exécution, ainsi que de raison. De ce faire deuement audit sergent donnons pouvoir.

Fait et donné à Angers, par nous Charles Louët, conseiller du Roy lieutenant particulier audit lieu, commissaire de Sa Majesté, le vingt-septième jour de mars, l'an mil six cens trente-six. Ainsi signé, Renou.



IV

Arrêt du Conseil privé du Roi qui maintient un petit-fils de maire, fils d'échevin, dans la qualité de noble.

[Paris, le 25 mai 1640.]

NTRE Vital Rocas, sieur de la Nouë, demandeur en requeste suivant l'arrest du Conseil C intervenu sur icelle le dix neufviesme juillet mil six cens trente neuf, d'une part; et Mº Francois Malherbe, procureur du roy en l'eslection de Loudun, et Jacob Moisnereau, procureur scindicq des habitans de la paroisse de Montersillé, deffandeurs d'autre ; sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier : Veu au Conseil du roy, l'arrest intervenu sur ladite requeste, à ce qu'il pleust à Sa Majesté recevoir ledit Rocas, appelant du jugement rendu contre lui, le dixième juin, mil six cens trente cinq, par les commissaires depputés pour le réglement des tailles en la province de Touraine, et faisant droit sur ledit appel ordonner que ledit demandeur et ses successeurs jouiront de la qualité de noble, tant et si longuement qu'ils ne feront aulcun acte dérogeant à noblesse, et que ledit procureur du roy de Loudun, et les habitans de ladite paroisse de Montersillé seroient assignés audit Conseil, pour le voir ainssy dire et ordonner : ledit arrest du dix neufviesme juillet mil six cens trente neuf, par lequel auroit esté ordonné que sur ledit appel, ledit procureur du roy et les habitans dudit Montersillé, seroient assignés au Conseil, au mois, pour, parties ouies, estre ordonné ce que de raison; commission sur ledit arrest, exploiet d'assignation audit Conseil, données audit procureur du roy et scindicq desdits habitans, à la requeste dudit demandeur, par Poitevin sergent, le seiziesme aoust mil six cens trente neuf; coppie du jugement rendu par lesdits commissaires, le dixiesme juin mil six cens trente cinq, par lequel ledit Rocas auroit esté déboutté de sa requeste tendante affin d'estre maintenu aux prévilleges de noblesse, et condemné en cinq cens livres de restitution et d'amande, et en outre qu'il sera doresnavant imposé aux rolles des tailles de ladite paroisse, ou autres, dans l'estendue desquelles il demeurera, comme roturier; exploict de saisie des biens meubles dudit demandeur, en vertu dudit jugement pour le payement de ladite amande, du dixseptiesme avril mil six cens trente cinq; vente desdits meubles du dixhuictiesme ensuivant; signification d'icelle, du dixneufviesme; autre exploiet de saisie, des vingt sept et vingt huit, desdits biens meubles dudit Rocas, et vente d'iceulx ; offre faicte par ledit demandeur, audit Pierre Collet, commis à la recepte des aydes et tailles en l'eslection de Loudun, et pour faire le recouvrement de ladite somme de cinq cens livres du quatorziesme may

audit an, procès verbal faict par Botereau sergent, du payement fait par ledit demandeur de ladite somme pour ladite amande, soubz les protestations y contenues; arrest du Conseil, obtenu sur la requeste des trois estats de Bretaigne et dudit Rocas, du dixseptiesme may mil six cens trente cinq, par lequel auroit esté ordonné que lesdits commissaires envoyeroient audit Conseil les raisons de leur jugement, et cependant surcis l'exécution de ladite amande; signification d'icelluy du vingt troisiesme juin audit an; acte dudit Rocas fait par devant notaires le quatorziesme novembre ensuivant, par lequel il se seroit, opposé à la dellivrance de cent cinquante livres, qu'il auroit payé aux collecteurs de ladite paroisse pour sa taxe; coppie collationnée des lettres patentes obtenues par Olivier Rocas, trisaieul dudit demandeur, de Francois, duc de Bretaigne le xije octobre 1446, par lesquelles ledit sieur duc, auroit ennobly et afranchi ledit Olivier Rocas, et sa maison scize à Nozay, au pais de Bretaigne, de tous fouages, tailles, aydes, enpruntz et autres subcides et subvantions quelconques, arrest de vériffication desdicts lettres et enrégistrement en la Chambre des Comptes audit pais; lettres patentes du feu Roy François second, du mois de janvier mil cinq cens cinquante huit, portant création d'un maire et dix eschevins en la ville de Nantes, avec mesmes pouvoir privilèges franchises et libertés dont jouissent les maires de la ville d'Angers ou Poitiers, vériffiées au Parlement de Bretaigne, le trentiesme avril mil cinq cens soixante; lettres de confirmation desdites lettres patentes de création, de feu Henry troisiesme, du mois de decembre mil cinq cens huictante, enregistrement d'icelles en la Chambre des Comptes, du vingt huitiesme janvier mil cinq cens huictante un, avec lettres dudit seigneur Roy, portant réduction de deix eschevins en ladite ville de Nantes à six seulement, aux pouvoirs et privilleges que dessus, avec lettres de confirmation de la création et réduction du feu Roy Henry le Grand, du mois de may mil cinq cens nonante huict, et de Sa Majesté à présent régnant du treizieme novembre mil six cens dix, avec les arrests de vérification et enrégistrement tant au Parlement, que Chambre des Comptes dudit pays; extrait des lettres patentes du feu Roy Louis du mois de fevrier mil quatre cens septante quatre, portant, entre autre chose création d'un maire et eschevins en la ville d'Angers, ennoblissement d'iceulx et de leur posterité, vérifiées au grand Conseil, le septiesme mars, mil quatre cens septante quatre; extrait des archives de la maison de ville dudit Nantes, par lequel après que Yves Rocas, sieur de la Chalonnière, auroit esté esleu premier eschevin de ladite ville, le xxviiie novembre 1564, et depuis maire de ladite ville le dernier décembre 1565, et ensuite que le vingt troisième décembre 1581, Julien Rocas, sieur de la Nouë, feust eslu soubz maire de ladite ville; extraict de la déclaration de Sa Majesté, du mois de janvier mil six cens trente quatre, pour le réglement général des tailles, dans laquelle, article sixiesme, il est dit : que les maires, consuls, eschevins, conseillers de ville ayant privilège de noblesse par anciennes concessions, ne jouiront à l'advenir de leurs privilèges que pendant l'exercice de leurs charges, et que quant à ceux qui ont ci devant exercé lesdites charges, ou les exerceroient lors, jouiront desdits privilèges de noblesse ; sentence des officiers du grenier à sel de Loudun, du vingt troisième avril mil six cens trente un, par laquelle auroit esté ordonné que le demandeur justifieroit plus amplement son extraction noble par devant le séneschal de Nantes; information faite par devant ledit seneschal, du treiziesme aoust 1634, de la généalogie dudit demandeur, par laquelle il paroist que ledit Vital Rocas, demandeur estoit fils de Julien Rocas, sieur de la Nouë soubz maire dudit Nantes, et ledit Julien, fils d'Yves Rocas maire, lequel estoit fils de Olivier cy dessus ennobly; sentence dudit seneschal, du vingtiesme mars mil six cens treize, pour l'ordre et distribution des biens dudit Julien Rocas, justificatives de ladite généalogie; sentence du huictiesme juin mil six cens vingt

trois, par laquelle main levée aurait été octroyée à damoiselle Suzanne de Contour, mère dudit demandeur des biens saisis sur elle, par raison des francs fiefs et nouveaux acquets; sentence des élus de Loudun, du second septembre 1634, par laquelle auroit esté ordonné que ledit Rocas seroit mis au rang des nobles et exempts de ladite paroisse ; exploit d'assignation au Conseil, donné audit Mosnereau par lesdits habitans, à la requête dudit Rocas, le xvje aoust 1639, pour venir respondre sur la requeste à lui presentée au Conseil ; procuration passée audit Mosnereau, par les habitans de la paroisse de Montersillé, le xxje dudit mois pour comparaître pour eux à ladite assignation, et déclairer pour eux qu'ils reconnaissent ledit Rocas, pour noble, qui a vescu noblement, qui n'a jamais esté imposé aux tailles ni aux subcides de ladite paroisse, non plus que son père qui a vescu noblement et jouy des mêmes privileges et qu'ils n'ont esté parties contre luy, pardevant lesdits commissaires pour le réglement des tailles, pour poursuivre ladite sentence dont il est appellant; déclaration dudit Mosnereau intervenu en l'appointement de réglement pris en la présente instance conforme à la procuration susdite; requeste dudit Malherbe présentée au Conseil, le xxviiie avril 1640, par laquelle il auroit déclaré ne scavoir aulcunes causes légitim es pour empescher que ledit Rocas ne soit continué en la jouissance des privilèges de noblesse, conformément aux édits et déclarations sur ce faites, requeroit qu'il feust deschargé de ladite assignation, avec despens contre ledit Rocas, et luy donner acte que, pour toute production, il emploie ladite requeste ; ordonnance du Conseil sur ladite requeste, par laquelle luy auroit esté donné acte de l'employ; signiffication desdites requeste et ordonnance aux advocats desdits Rocas et Mosnereau du xvjº may 1640; appointement pris en la présente instance entre les parties le xxiije novembre dernier ; inventaires, escriptures et productions desdites parties, et tout ce qui par elles a esté mis par devers le s' Foucquet, commissaire subrogé au lieu du s' de Grémonville, par arrest du Conseil du xı avril dernier; ouy le rapport dudit sieur Foucquet, et tout considéré :

Le Roy, en son Conseil, faisant droit sur ledit appel, a ordonné que ledit Rocas et ses successeurs, jouiront de la qualité de noble tant et si longuement qu'ils ne feront aulcun acte dérogeant à noblesse; et ce faisant, les sommes par luy payées, en conséquence du jugement du dixiesme juin mil six cens trente cinq, luy seront rendues et restituées, à ce faire ceux qui les ont receues contraints et sans despens.

Fait au Conseil privé du Roy, tenu à Paris, le vingt cinquiesme may, mil six cens quarente.

Signé, POTEL.

(Archives municipales, série BB, nº 114.)



Babin huissier, le trois du mois de décembre 1654, à Me Guillaume Boucaud, receveur et miseur des deniers destinés à l'ouvrage desdits ponts, deffenses ont esté faites, tant au receveur du domaine, qu'aux fermiers d'iceluy, de payer à l'avenir aucune chose desdites deux mille livres audit miseur de la ville; et en outre ledit miseur est condamné de restituer ce qu'il a touché desdites deux mille livres depuis le 1er juillet 1644, ce qui ne seroit raisonnable et causeroit la ruine entière desdits ponts, et de tout le commerce, de ladite ville de Nantes; laquelle, tandis que les troubles ont travaillé l'Etat, est toujours demeurée dans une entière et parfaite observance aux ordres et commandements de Sa Majesté; et ainsi espèrent obtenir de Sa Bonté, la continuation de cette grâce qui leur a esté accordée pour des causes si justes et si importantes au service de Sa Majesté, et du bien public. Aussy est-il vray que ledit arrest est appuyé sur deux fondements qui sont faciles à détruire par actes, de la teneur et vérité desquels si sadite Majesté avoit esté bien informée, l'arrest dudit Conseil n'auroit pas esté rendu aux termes qu'il est, car on a supposé à Sa Majesté que les supplians n'ont aucun titre valable pour avoir les deux mille livres, lesquelles ont été accordées pour certain nombre d'années qui sont expirées il y a longtemps. Et toutes fois ils justifient le don qui leur en a esté fait, par lettres patentes duement vériffiées, non pour un temps limité, mais indéfini, jusqu'à l'entière perfection de la réparation desdits ponts, qui sont les termes exprès desdites lettres. Or, il est très certain que la réparation et refection desdits ponts n'est point achevée, et ne le peut estre de longtemps, à cause du peu de fonds qu'il y a proportionnellement à l'ouvrage ; étant constant et véritable que les ponts dudit Nantes, du coté de Poitou et Anjou, sont de plus d'une lieue de longueur; partie desquels, on a fait rebastir de pierre depuis la susdite concession; et néanmoins il en reste encore beaucoup de bois, qu'il est nécessaire de rebastir aussi de pierre, et à l'occasion desquels on fait incessamment travailler, autant que le fonds le peut permettre, comme aussi à l'entretien de ceux qui sont bastis tant de pierre que de bois, et réfections des ruines et démolitions causées tant par lesdites pescheries que par la rapidité de la rivière. Et ce pour la liberté et sécurité du passage de toutes les marchandises qui payent ladite traite domaniale, ainsi qu'il paroist par lesdits comptes qu'ils en rendent en ladite Chambre. A ces causes requéroient qu'il plut à Sa Majesté décharger lesdits suppliants et ledit Boucaud, leur miseur, du rapport desdites deux mille livres que ledit Boucaud a touché depuis ladite année 1644, et ordonner que le fonds en sera restably es états faits et arrestés, esquels il se trouvera avoir esté obmis, et que ledit Gerys, et autres fermiers dudit domaine de Nantes, mettent ladite somme, tant pour les termes passés que pour ceux à échoir, es mains de Me Jean Moricet, receveur dudit domaine de Nantes, pour estre par luy payée audit Boucaud et ses successeurs, receveurs et miseurs des deniers destinés à l'ouvrage desdits ponts ; et qu'à ceste fin, ladite somme de deux mille livres sera cy après, et à toujours, employée dans l'état des charges ordinaires assignées sur ladite recette, afin que lesdits suppliants aient moyen de continuer le bastiment et entretien des réparations desdits ponts.

Veu ladite requeste, signée Dumoley, avocat au Conseil, les lettres patentes des rois Charles neufviesme, et Henry trois, en date du 7 novembre 1565, et 26 juin 1584; extraits des procèsverbaux d'évaluation du domaine de ladite province de Bretagne, des 4 avril 1614 et 9 août 1644; procès-verbaux de visitation des ponts de Nantes, faits par les maire et échevins de ladite ville, datés des 5 novembre 1647 et 13 avril 1651; copie dudit arrest du Conseil, du 17 août 1652, signifié le 3 décembre 1654; certification desdits maire et échevins de ladite ville du 22 novembre 1654, et autres pièces jointes à ladite requeste; ouy le rapport d'icelle du s<sup>r</sup> Mauroy, commissaire à ce député, et tout considéré:

Le Roy, en son Conseil, ayant esgard à ladite requeste, a décharge et décharge les maire, échevins, bourgeois et habitans de la ville de Nantes, ensemble Guillaume Boucaud, leur miseur, de rapporter la somme de deux mille livres, par luy reçue depuis l'année 1644, et ordonnée estre portée à l'espargne, par arrest du Conseil du 17 aout 1642; ordonne, Sa Majesté, qu'es estats des charges ordinaires des domaines de la province de Bretagne, il sera laissé fonds, à l'avenir par chacun an, pour le payement de ladite somme de deux mille livres, conformément aux procès verbaux d'évaluation desdits domaines, des 4 avril 1614 et 9 aout 1644. De laquelle dite somme de deux mille livres, les fermiers du domaine de Nantes, seront tenus de mettre le fonds es mains du receveur du domaine, pour estre par luy payée audit Boucaud, receveur et miseur des deniers destinés aux ouvrages et réparations des ponts de ladite ville de Nantes, et autres qui lui succèderont en ladite qualité. A la charge, par lesdits maire, eschevins bourgeois et habitans, de bien et deument entretenir et réparer leurdits ponts; et outre de faire nétoyer la rivière d'Erdre, en sorte que les moulins étant sur icelle, dépendans du domaine de Sa Majesté, ne puissent tomber en chomage, faute dudit nettoiement ou autrement, à peine de tous dépens dommages et interets, et de privation du payement de ladite somme de deux mille livres.

Et sera le présent arrest exécuté, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est réservé, à soy et à sondit Conseil, la connoissance, et icelle interdite à toutes ses cours, et juges.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Paris, le vingt neuf avril, mil six cens cinquante cinq. Collationné; signé: Pierron.

(Archives municipales, série BB, registre nº 97, fo 182.)



Edit du Roi, révoquant les privilèges de noblesse accordés aux échevins, procureurs et greffiers, et réservés, à l'avenir, au maire seul qui aura servi trois ans.

[Saint-Germain-en-Laye, 25 juin 1669.]

un ce qui a esté representé au Roy, estant en son Conseil, que le privilege de noblesse, dont ont jouy les maires et eschevins, procureur et greffier de la ville de Nantes, en consequence des lettres patentes du Roy François second, du mois de janvier 1559, qui leur accorda les mesmes privileges qu'à ceux d'Angers, a tellement prejudicié au commerce de ladite ville de Nantes, qu'il est à present beaucoup diminué, les descendans desdits maires, eschevins, procureurs et greffiers estant multipliez de telle sorte que s'il n'y est pas autrement remedié, ledit commerce qui a tousiours esté considerable en ladite ville de Nantes, sera entierement ruīné. Et s'estant Sa Majesté fait representer pour cét effet lesdites lettres du mois de janvier 1559, et les confirmations d'icelles accordées en termes generaux, de regne en regne, et les edits, declarations et arrests concernants semblables privileges des villes de Poictiers, Bourges, Angoulesme, Angers, et autres, lesquels ont esté revoquez dés le mois de mars 1667; oui le rapport du sieur Colbert, conseiller au Conseil royal, controlleur general des finances, le Roy, estant en son Conseil, à revoqué et revoque le privilege de noblesse cy-devant accordé ausdits maires, eschevins, procureur et greffier de ladite ville de Nantes, à l'exception pour l'avenir du maire qui aura servi trois ans, et ses descendans qui en jouîront, pourveu qu'ils ne fassent aucun acte dérogeant. Ordonne neantmoins sa Majesté, qu'en payant par lesdits maire, eschevins, procureur et greffier et leurs descendans, depuis l'année mil six cens jusqu'à present, la somme de mille livres au garde du thrésor royal, dans vn mois apres la signification du present arrest, ils seront confirmés en la jouissance du tiltre de noblesse, à faute dequoy, ledit temps passé, ils en seront décheus sans esperance de rétablissement. Ordonne sa Majesté aux commissaires par elle deputez, pour la reformation des usurpateurs du tiltre de noblesse de la province de Bretagne, de faire enregistrer et observer le present arrest, et à son procureur general d'y tenir la main.

Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à S. Germain en Laye le vingtcinquiéme jour de juin, mil six cens soixante-neuf. Signé, DE LIONNE.

(Privileges accordez par nos roys tres-chrestiens, 1671, p. 91.)



VII

Edit du Roi, portant que les nobles pourront faire le commerce de mer, sans déroger à la noblesse; vérifié en Parlement le 13 aoust 1669.

[Saint-Germain-en-Laye, aout 1609.]

ovis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous presens et advenir, salut. Comme le commerce, et particulierement celuy qui se fait par mer, est la source feconde qui apporte l'abondance dans les Estats, et la respand sur les sujets, à proportion de leur industrie et de leur travail, et qu'il n'y a point de moyen pour acquerir du bien, qui soit plus innocent et plus legitime : aussi a-t-il toûjours esté en grande consideration parmy les nations les mieux policées et universellement bien receu, comme des plus honnestes occupations de la vie civile : mais quoy que les loix et les ordonnances de nostre royaume n'ayent proprement defendu aux gentilshommes que le trafic en détail, avec l'exercice des arts mechaniques et l'exploictation des fermes d'autruy, que la peine des contraventions aux reglemens qui ont esté faits pour raison de ce, n'ait esté que la privation des privileges de noblesse, sans une entiere extinction de la qualité; que nous nous soyons portés bien volontiers, ainsi que les rois nos predecesseurs, à relever nos sujets de ces derogeances, que par la coustume de Bretagne, et par les privileges de la ville de Lyon, la noblesse et le negoceayant esté rendus compatibles, et que par nos édits des mois de may et aoust 1664, qui establissent les Compagnies du commerce des Indes Orientales et Occidentales, il soit ordonné que toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, y pourront entrer et participer, sans déroger à noblesse, ny prejudicier aux privileges d'icelle : Neantmoins comme il importe au bien de nos sujets et à nostre propre satisfaction, d'effacer entierement les restes d'une opinion qui s'est universellement respandue, que le commerce maritime est incompatible avec la noblesse, et qu'il en détruit les privileges : Nous avons estimé à propos de faire entendre nostre intention sur ce sujet, et de declarer le commerce de mer ne pas déroger à noblesse, par une loy qui fut publique, et generalement receue dans toute l'estenduë de nostre royaume; A ces causes, desirans ne rien obmettre de ce qui peut davantage exciter nos sujets à s'engager dans ce commerce et le rendre plus florissant, et de nostre grace speciale, pleine puissance et authorité royale, Nous avons dit et declaré, et par ces presentes, signées de nostre main, disons et declarons, voulons et nous plaist, que tous gentilshommes puissent par eux ou par personnes interposées, entrer en societé et prendre part dans les vaisseaux marchans, denrées, et marchandises d'iceux, sans que pour raison de ce ils soient censez

144 APPENDICI:

ny reputez déroger à noblesse, pourveu toutefois qu'ils ne vendent point en détail. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement à Paris, que ces presentes ils ayent à registrer, et du contenu en icelles faire jouyr lesdits gentilshommes, officiers, privilegiez, pleinement et paisiblement; cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens qui leur pourroient estre donnez, nonobstant tous edicts, declarations, arrests, reglemens, et autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons derogé et derogeons par ces presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons fait mettre nostre seel à cesdites presentes.

Donné à S. Germain en Laye au mois d'aoust, l'an de grace mil six cens soixante-neuf : et de nostre regne le vingt-septiesme.

Signé Lovis.

Et sur le reply, par le Roy, Colbert : et scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

(Privileges accordez par nos roys tres-chrestiens, 1671, p. 97.)



consécutives, qui commenceront le premier janvier 1702, et finiront à pareil jour 1708. Duquel droit l'adjudicataire ne jouira que conformément au bail du s' Masnier, de l'année 1695, et que ladite soumission sera bannie au rabais, l'avis du s' Béchameil de Nointel, commissaire départy par Sa Majesté, pour l'exécution de ses ordres en la province de Bretagne, auquel lesdites soumission et délibération ont esté communiquées, par lequel il estime, sous le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il y a lieu de confirmer ladite délibération; en conséquence de permettre de lever six deniers par pot de vin qui se débitera en détail dans ladite ville et fauxbourgs de Nantes, à commencer du premier janvier 1702, et finir au premier janvier 1708, dont l'adjudication sera faite en la manière acoutumée pardevant le sieur commissaire, départy en ladite province, ou celuy qui sera par luy subdélégué, pour tel nombre d'années qui seront jugées nécessaires pour avancer les sommes que l'adjudicataire sera tenu de payer comptant pour le rachat du fonds del'entretien desdites lanternes, 2 sols pour livre, et la dépense de l'établissement d'icelles, ensemble pour le payement de ce qui reste deub des offices de milice bourgeoise, de la finance des offices de premier huissier et de garde seel des sentances reunies à ladite communauté, sans aucun interest de ladite avance.

Veu aussy la déliberation de ladite communauté dudit jour premier février dernier, et les arrests du Conseil des onze novembre 1692, et cinq juillet 1695; ouy le rapport du s' Phelypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au Conseil royal, controleur général des finances, Sa Majesté, en son Conseil, conformément à l'avis dudit st de Nointel, a authorisé et confirmé la déliberation prise par lesdits maire, eschevins et procureur du roy scindic de la communauté des habitans de ladite ville de Nantes, dudit jour premier février présent mois, en conséquence leur a permis et permet de lever un nouveau droit de six deniers par pot de tous vins qui se vendront en détail dans ladite ville et fauxbourgs, à commencer par l'ajudicataire à entrer en jouissance le premier janvier mil sept cent deux, et finir au premier janvier mil sept cent huit. Ordonne Sa Majesté que sur la soumission faite à ladite communauté de payer par avance la somme de cent vingt mille livres pour le principal de la finance desdites lanternes, deux sols pour livre, et frais de la premiere suspension, er celle de vingt mille livres pour acquitter partie des dettes de ladite communauté, sans aucun interrests, à la charge de jouir dudit droit pendant six années, à commencer du premier janvier mil sept cent deux, et finir à pareil jour mil sept cent huit, il sera procédé au bail et adjudication au rabais, du temps dudit nouveau droit de six deniers par pot de tous vins qui se debiteront en ladite ville et fauxbourgs, en la manière accoutumée, pardevant ledit st de Nointel, ou celuy qui sera par luy subdelégué à cet effet, pour telle quantité d'années qui sera jugée nécessaire pour le remboursement de ladite somme de cent quarante mille livres, qui sera employée sur les ordonnances dudit st de Nointel, scavoir : cent cinq mille deux cent trente sept livres, cinq sols, pour le principal du rachat de cinq mille deux cent soixante une livre dix sept sols trois deniers, dont le fonds sera annuellement fait dans les est its de Sa Majesté, pour la dépence et entretien des lanternes establies en ladite ville, à Me Jean Baptiste Ardilier, chargé du recouvrement de la finance provenant du rachat desdits fonds, sur ses recepissés, ou de ses procureurs et commis dans ladite ville de Nantes, portant promesse d'en fournir quittance du garde du trésor royal, à la décharge desdits maire, eschevins et communauté de ladite ville de Nantes; et celle de dix mille cinq cens vingt trois livres, quatorze sols, dix deniers, pour les deux sols pour livre dudit principal sur la quittance dudit Ardilier; quatre mille seize livres cinq sols, pour les frais du premier établissement desdites lanternes; deux mille cinq cents livres restant à payer de la finance des offices de milice bourgeoise; treize cent vingt livres, y compris les deux sols pour livre, pour la finance de l'office de

premier huissier; celle à laquelle montera l'office de garde seel des sentances et autres actes judiciaires de l'Hostel de Ville, réunis au corps et communauté d'icelle, et de quelques autres sommes dues par ladite communauté; lesquelles sommes l'adjudicataire sera tenu de payer comptant à qui il appartiendra, en l'acquit et décharge de ladite communauté, sans interrests. Veut, Sa Majesté, qu'après que le temps porté par ledit bail sera expiré, ledit droit demeurera éteint et supprimé, en vertu du présent arrest, et sans qu'il en soit besoin d'autre, pour l'exécution duquel toutes lettres nécessaires seront expédiées, sy besoin est.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Versailles, le dix huitieme jour de février, mil six cent quatre vingt dix huit.

Signé: Goujon.

(Archives municipales, série AA, nº 3.)





[Versailles, le 12 décembre 1713.]

EU, par le Roy en son Conseil, l'arrest rendu en icelui, le huitième mars 1712, par lequel Sa Majesté ayant été informée, que les Pêcheries, dépendantes de son domaine, et celles qui appartiennent à différens particuliers, qui ont été construites sous les arches des ponts de la ville de Nantes, ont donné lieu aux dégradations desdits ponts, en arrêtant le cours naturel des eaux de la rivière de Loire, qui ont refoulez dans les terres et les campagnes voisines, d'où étant tombées avec rapidité sur les arches desdits ponts, et le passage étant réduit à une voye trop étroite, par l'encombrement que causent lesdites pêcheries, il est arrivé que les eaux ont entrainé les principales arches; et comme celles qui subsistent ont été creusées jusqu'à quinze et vingt pieds de profondeur, par la retention et le poids des eaux, qu'il est important d'en prévenir la ruine totalle, qui causeroit un préjudice très-considérable au commerce, tant de ladite ville, qu'à celui de la province de Bretagne, et rendroit inutiles les ouvrages, ausquels on travaille actuellement pour réparer lesdits ponts, suivant et conformément à l'arrest rendu au Conseil le 30 juin 1711, Sa Majesté, pour parvenir à la démolition desdites pêcheries, auroit ordonné, par autre arrest du 8 mars 1712, que tous les particuliers, nobles ou roturiers, ecclésiastiques, ou laïques, corps, et communautez séculières et régulières, fabriques et confrairies, propriétaires en tout ou partie, ou prétendans droits de pêcheries, sous les arches des ponts de la ville de Nantes, seroient tenus de représenter, dans un mois pour tout délay, à compter du jour de la publication dudit arrest, pardevant le sieur Ferrand, commissaire départi pour l'exécution de ses ordres dans ladite province, ou pardevant celui qui seroit par lui subdélégué, les titres concernans la propriété et l'inféodation desdits droits de pêcheries, ensemble les contrats d'acquisition, les actes de transaction, échanges, donnations, partages, prisages et apréciations desdites pêcheries, les baux à fermes qu'ils en ont passé pour les dix dernières années, et généralement tous les actes justifians la propriété et la véritable valeur desdits droits de pêcheries, même de ceux des auteurs desdits propriétaires, s'il est ainsi ordonné par ledit sieur Ferrand. Et faute par lesdits propriétaires de satisfaire audit arrest, qu'ils seront déchus desdits droits de pêcheries, sans qu'ils puissent les exercer, ni faire exercer, sous

quelque prétexte que ce puisse être, ni demander cy-après aucune indemnité, pour raison de ce ; à l'effet dequoy il seroit incessamment procédé par ledit sieur Ferrand, à la vérification des titres qui seroient représentez, et à l'estimation de la juste valeur desdits droits de pêcheries, pour le tout raporté au Conseil, avec son avis, être ordonné ce qu'il appartiendroit, tant sur la démolition desdites pêcheries, que sur l'indemnité due au fermier du domaine de Sa Majesté, et ausdits propriétaires et prétendans droits de pêcheries. L'Ordonnance dudit sieur Ferrand du 29 du même mois, qui commet le sieur Mellier, général des finances, pour procéder à l'exécution dudit arrest, et ordonne qu'il seroit publié et affiché dans la ville de Nantes, et signifié aux propriétaires desdites pêcheries et au fermier du domaine. L'ordonnance du 30 dudit mois, rendue en conséquence par ledit sieur Mellier, portant injonction ausdits propriétaires et prétendans droits de pêcheries, sous les arches des ponts de ladite ville, de luy représenter, dans un mois pour tout délay, à compter du jour de la publication, les titres concernans l'inféodation desdits droits; et généralement tous les actes justifians la propriété et la véritable valeur d'iceux : même ceux de leurs auteurs, s'il est ainsi ordonné, à quoy ils seroient tenus de satisfaire, sur les peines portées par ledit arrest du Conseil, lequel, ainsi que les ordonnances des 29 et 30 du mois de mars 1712, auroient été lues et publiées dans les lieux ordinaires et accoutumez de la ville et fauxbourgs de Nantes, et lieux circonvoisins, et signifiez aux propriétaires, possesseurs, et jouissans, tant pour eux que pour leurs consorts, leurs auteurs ou propriétaires, aux droits desquels ils peuvent être, ou pour lesquels ils peuvent agir. Le procez verbal dressé par ledit sieur Mellier le 22 avril 1712 et jours suivans, contenant les dires, raisons et productions des pièces des parties interressées ; et ce qui a été écrit et fourni à ce sujet, par le sieur Jacques Guérin de la Roche-Pallière, commandant de la tour de Pirmil de Nantes, et par Ursin Boisquet, procureur du sieur maréchal d'Etrées, gouverneur des ville et château de Nantes, et de ladite Tour de Pirmil. La production fournie le 7 may 1712, par le sieur Pinard, procureur spécial de Thomas le Fort, fermier des domaines du Roy, en Bretagne. Autre production fournie par Marie Sébastienne Bachelier, veuve du sieur Saguier de Luigné. Autre production fournie par François de Bruc, sieur de Montplaisir, mary et procureur de Marguerite des Cartes, seule héritière de François des Cartes, sieur de Jaille, et de Marie Anne le Lou. Autre production faite par Guyonne François de la Frutière, pour elle et consorts, ayans causes des nommez Mathurin et Julien François, propriétaires d'un rotreau de pêcherie, bâti dans les eaux du moulin du grand pontreau, appellé Brise-bois. La déclaration fournie, le 25 juin 1712, par Christophle Phelippes, père et garde naturel des enfans de son mariage, avec Marguerite Foucher, fille et héritière de Jean Foucher, ayant cause de Michel Foucher, et de Sébastienne le Roux, touchant la propriété d'un droit de rotreau des pêcheries scitué au milieu de la voye commune, sous la plus proche arche de la rue de grande Biesse. La production de Pierre Jayer, faisant pour Jean Seignard de Lorgerie, au sujet du droit de rotreau et demie mouzière de pêcherie, sous les ponts de la Magdelaine de Nantes ; et la moitié d'un islot proche la prairie nommée au Duc, échus de la succession de Michel Seignard et de Marie Magdelaine de Masseron, fille de Pierre de Masseron, de son mariage avec Jeanne Cadoc, fille de Bernardin Cadoc, et de Jeanne Fleuriot. Autre production de Pierre Ferronnière, procureur spécial de Marie de Sévigné, ayant cause du sieur Sévigné de Montmoron, et épouse séparée de biens d'Emmanuel du Hallay, propriétaire de la maison de la Boissière, d'où dépend la moitié de deux rotreaux, scituez dans la seconde pêcherie, sous les ponts de la Magdelaine de Nantes. Autre production fournie par Guillaume Corbon, faisant pour le sieur du Cambout, titulaire du prieuré de la Magdelaine, duquel dependent plusieurs pêche-

ries, scituées sous lesdits ponts. Autre production de François Gasnier, étant aux droits de Anne Gasnier sa sœur, héritière pour une tierce partie de François Gasnier et Macée Pétard leurs père et mère, qui étoient héritiers de Perrinne Dubois, veuve de Guillaume Pétard, au soutien de la propriété d'une tierce partie par indivis, avec René Fleury, subrogé de Martin Harrouet et Genette Macée sa femme, qui étoient acquéreurs, pour les deux autres tiers dudit François Gasnier. et de Jean Gasnier son frère, de six rotreaux de pêcheries, scituez sous lesdits ponts de la Magdelaine, sçavoir : deux dans la voye, proche la voye nommée Marchande, du côté de la chapelle de la Magdelaine, appellez Chiet et Coustard, deux autres dans la troisième voye suivante, appellez l'Avantureux et Raoullet, et les deux autres, dans la voye Couin nommez l'Ancien et Martinet, et d'une mouzière et demie mouzière qui en dépendent. Autre production fournie par Gabriel Corgnet, et Louis Couperie, prévôts de la confrairie de Toussaints, servie dans la chapelle du même nom, sur les ponts de Nantes. Autre production de Julien Chauveau, procureur spécial d'Yves Minée, doyen, recteur de saint Sébastien, et chapelain de l'église de Notre-Dame de Bon-Secours, au sujet de la rente de dix livres due à ladite chapelainie, sur six rotreaux de pêcheries possedez par les sieurs Gasnier et Fleury. Autre production fournie le 29 avril 1712 par Françoise Arnaud, fille de Pierre Arnaud et de Sébastienne Hervouet, étant aux droits de Hervé Couin, au sujet d'un rotreau de pêcherie possédé par ladite Arnaud et ses consorts, appellé Guy le Gay, scitué entre les deux rotreaux nommez, l'Ancien et Martinet, appartenans aux sieurs Gasnier, dans la voye nommée Couin, sous les ponts de la Magdelaine. Autre production fournie par René Fleury, ayant cause du sieur Harouis de la Seilleraye, possesseur de trois rotreaux de pêcheries, scituez sous les ponts de la Magdelaine, autres que ceux qui luy appartiennent par indivis avec les sieurs Gasnier. Autre production fournie le 6 may 1712 par Jean-Baptiste Prud'homme, l'un des directeurs des pauvres de l'Hôpital Général de Nantes, dit le Sanitat, possesseurs d'un rotreau de pêcherie avec sa mouzière, scitué sous le pont de la Magdelaine dans la cinquieme voye du côté de la chapelle. Autre production faite par René Fleury, ayant cause dudit François Gasnier, et de Jean Gasnier son frère, possesseur des deux tiers par indivis, avec ledit François Gasnier, ayant cause d'Anne Gasnier, de six rotreaux de pêcheries, scituez sous les ponts de la Magdelaine. Autre production fournie par Mathurin Graffineau, mary de Jeanne Jouneaux et par Joseph Moriceau, mary de Therese Jouneaux, héritiers de Louis Jouneaux, possesseurs d'un droit de pêcherie, sous la seconde arche desdits ponts proche la voye nommée Vacante, de la chapelle de la Magdelaine des ponts de Nantes, d'une moitié de mouzière, et d'un haveneau à côté, muant et changeant avec les héritiers de Guillaume Pétard, ayans causes de la damoiselle de la Fuye, lesdits droits de pêcheries indivis avec le sieur de la Ville le Roux. Autre production fournie par Joseph le Roux, sieur de la Ville, ayant cause de Charles le Roux, possesseur de la moitié d'une voye de pêcherie, sous la seconde arche dudit pont de la Magdelaine, indivis avec les sieurs Graffineau, Moriceau, et les Jouneaux leurs femmes. Requête présentée par les chefcier, chanoines, et chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame de Nantes, propriétaires d'une pêcherie haute et basse, selon le rotreau, vulgairement appellée, le Moulin du pain du chapitre, fondé et légué audit chapitre, par le duc François second, le 14 aoust 1483, scitué entre le faubourg de la Sauzais, et le pont de pierre de la Belle-Croix de Nantes. Autre production faite par les sieurs Guilbaud engagistes des droits seigneuriaux apartenans à Sa Majesté, dans la paroisse de Saint-Sébastien, où plusieurs desdites pêcheries sont scituées. Ensemble l'avis dudit sieur Ferrand, contenant, qu'après avoir examiné les pièces et titres énoncés dans les productions desdits propriétaires, il estime qu'il

convient d'en fixer le revenu certain, par raport au remboursement qui doit être fait ; et pour cet effet, il est nécessaire de connoître en quoy consistent les charges et les réparations desdites pêcheries, qui ne peuvent qu'en diminuer considérablement le revenu. Que pour y parvenir il a estimé, qu'en entrant dans le détail de ce qui peut regarder les pêcheries du domaine du Roy, ce que Sa Majesté ordonneroit à son égard, serviroit de règle pour les pêcheries des autres propriétaires ; que pour le faire avec quelque sûreté, s'étant fait représenter des extraits des comptes du domaine, pour établir les réparations et non-jouissances qui ont été faites et accordées pour raison des pêcheries du domaine, il a reconnu par le certificat délivré le 14 avril 1712, par le garde des Archives de la Chambre des Comptes de Nantes, que les réparations qui ont été faites ausdites pêcheries depuis 1703 jusques et compris l'année 1700, montent à la somme de deux mille huit cens vingt livres. Que le sieur Pinard, directeur du domaine, luy a pareillement remis plusieurs certificats; le premier du 29 avril 1712, portant, que les réparations faites ausdites pêcheries pendant les années 1710 et 1711 reviennent-à celle de 404 livres ; le second du même jour, justifiant, que les sous-fermiers desdites pêcheries ont obtenu par l'arrest du Conseil du 29 avril 1710 une indemnité de dix-huit cent livres, pour raison de non-jouissances desdites pêcheries; le troisième du 7 may 1712, qui contient la liquidation qui a été faite des non-jouissances desdites pêcheries, en conséquence de l'arrest du Conseil du 27 octobre 1711, par lequel Sa Majesté ayant ordonné, que le Bail fait par Thomas le Fort sous-fermier desdits domaines, pour trois mille huit cens dix livres par an, y compris quelques greniers de boucheries, seroit résilié, à commencer du premier janvier 1711. Il a été procédé à un nouveau bail, le 13 novembre de ladite année, à raison de deux mille cent vingt livres par an, en quoi il se trouve une diminution de seize cens quatre vingt dix livres pour les non-jouissances de cinq desdites pêcheries, emportées par le débordement des eaux. Qu'à l'occasion de ces dernières diminutions ledit sieur Ferrand ayant fait estimer à quoi pourroient monter les réparations et le rétablissement desdites cinq pêcheries, par les nommés Guerinet et Brodu, maîtres charpentiers, et le sieur Bonnin ingénieur, ils ont délivré leur certificat du premier juin 1712, qui contient l'état desdites pêcheries, et observé qu'il est impossible de les rétablir dans leur ancienne forme; mais qu'en prenant le parti de les rétablir, il en coûteroit, selon le prix actuel des bois et autres matériaux, une somme de quatre mille livres, laquelle jointe à celles cy-devant marquées, pour réparations et non-jouissances, toutes ces parties composent ensemble la somme de dix mille sept cens quatorze livres, pour les réparations, non-jouissances, et rétablissement desdites pêcheries depuis l'année 1703, jusques et compris 1712, dont le prix commun monte à mille soixante onze livres huit sols par chacun an. Que les baux des pêcheries du domaine ont produit à Sa Majesté, pendant les dix dernières années à raison du prix desdites fermes, y compris le grenier des Halles, sçavoir : quatre mille cinquante livres pour l'année 1703, 3600 livres pour chacune des années 1704, 1705, et 1706, et 3810 livres par chacune des années 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, et 1712, suivant les baux passés par les directeurs des domaines. le 7 janviers 1698, 9 janvier 1704, 4 et 13 janvier 1707, aux nommez Chon, Maurice le Sourd et Fleury, au raport de Nidellet et de la Lande notaires royaux à Nantes; sur le produit desquelles années, après déduction faite de 160 livres pour la valeur du loyer du grenier des Halles, il revient, pour le prix commun de la ferme desdites pêcheries, trois mille six cens onze livres par année, sur laquelle somme déduisant celle de 1071 livres 8 sols pour les réparations et non-jouissances, il résulte qu'il y a une diminution à faire au moins du quart du prix des fermes desdites pêcheries, pour en régler la véritable valeur. Que la même réduction doit être observée à l'égard de celles qui

appartiennent à différens particuliers, et qui sont scituées sous les mêmes ponts de ladite ville; après laquelle réduction, les trots quarts restans du produit desdites fermes, seront évaluez sur le pied du denier vingt, qui est la juste estimation du fonds desdits droits, conformément aux articles 245, 246, 247 et 259 de la coutume de Bretagne. Ainsi ledit sieur Ferrand estime qu'il y a lieu d'ordonner que les propriétaires et prétendans lesdits droits de pêcheries, seront indemnisez, après la démolition desdits rotreaux, des trois quarts du revenu desdites pêcheries, suivant la liquidation portée audit avis, montant au total à la somme de 4512 livres 10 sols 6 deniers, laquelle seroit payée annuellement au domaine de Sa Majesté, et aux propriétaires desdits droits de pêcheries, en ce qui les concerne, sur les fonds qui seroient assignez, suivant et ainsi qu'il est plus au long expliqué audit avis. Oui le raport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté en son Conseil, conformément à l'avis dudit sieur Ferrand, a ordonné et ordonne, que les rotreaux des pêcheries construits sous les arches des ponts de la ville de Nantes, seront entièrement démolis dans huitaine, à compter du jour de la publication du présent arrest, sans que lesdits rotreaux de pêcheries puissent cy-après être rétablis directement ny indirectement, et en conséquence, Sa Majesté a réglé l'indemnité due au fermier de son domaine, et aux propriétaires desdits droits de pêcheries, à cause de la démolition desdits rotreaux, à la somme de quatre mille cinq cens douze livres dix sols six deniers, qui sera payée et distribuée annuellement par le receveur des octrois de la ville de Nantes, sçavoir : au gouverneur du château de Nantes, et tour de Pirmil, pour la pêcherie qui dépend dudit gouvernement, la somme de cent douze livres dix sols. Au fermier du domaine du Roy, a Nantes, la somme de deux mille sept cent livres ; en ce non compris le grenier des Halles, dont il continuera de jouir. A Marie Sébastienne Bachelier, veuve de Luigné, étant aux droits du nommé Leglay, la somme de quatre-vingt dix livres. Aux héritiers et ayans causes de Marie Anne le Lou, veuve du sieur Francois des Cartes de Jaille, la somme de deux cents quatre-vingt cinq livres, sauf à eux de continuer de jouir en propriété du pâtureau de la Masse-Quilly. Aux héritiers et ayans causes des nommez Mathurin et Julien François, la somme de quarante livres un sol. Aux hérttiers et ayans causes de Michel Foucher, et de Sébastienne le Roux, la somme de neuf livres. Aux successeurs et ayans causes du sieur Seignard de Lorgerie, la somme de trente sept livres dix sols. Aux héritiers et ayans causes du sieur de Sévigné de Montmoron, la somme de soixante livres. Au prieur de la Magdelaine de Nantes, la somme de cinq cent quarante livres, à la charge qu'il sera tenu d'acquiter à la manière acoutumée, les redevances et autres charges du prieuré. Aux héritiers et ayans causes d'Anne Gasnier, fille et héritière, pour un tiers, de François Gasnier, et de Macée Petard, la somme de cinquante livres ; et en outre lesdits héritiers seront déchargez de la tierce partie de la rente foncière de dix-sept livres quatre sols due au chapelain de Bon-Secours, et à la confrairie de Toussaints, sur lesdites pêcheries. Aux prévôts de la confrairie de Toussaints, la somme de sept livres quatre sols ; et au chapelain de Notre-Dame de Bon-Secours celle de dix livres, faisant la somme de dix-sept livres quatre sols à laquelle revient le total de la rente qui leur est due sur lesdites pêcheries. Aux héritiers et ayans causes de Pierre Arnaud et de Sébastienne Hervouet, la somme de cinquante deux livres dix sols. A René Fleury, étant aux droits du sieur de Harouis de la Seilleraye, la somme de cent douze livres trois sols. A l'Hôpital Général de Nantes, dit Sanitat, étant aux droits de Michel de Barberé ayant cause de Jean Boucher, sieur des Epinais, la somme de cinquante deux livres dix sols. Ausdits René Fleury et femme, comme ayans causes de Jean et François Gasnier, héritiers pour les deux tiers desdits François Gasnier et Macée Petard, la somme

de cent soixunte une livres dix sols ; et outre ils seront déchargez des deux tierces parties de la rente de dix-sept livres quatre sols, due au chapelain de Bon-Secours, et aux prévots de Toussaints, sur lesdites pêcheries. Aux héritiers et ayans causes de Louis Jouneaux, la somme de soixante dix-sept livres douze sols six deniers. Aux héritiers et ayans causes de Charles le Roux, la somme de soixante quinze livres. Au chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame de Nantes, la somme de quarante livres. Ordonne Sa Majesté, qu'au moyen desdites sommes, les propriétaires desdits droits de pêcheries, seront tenus d'acquitter les rentes et redevances portées par leurs titres, à l'exception toutefois desdits François Gasnier, et René Fleury, pour la rente de dix-sept livres quatorze sols due aux prévôts de la confrairie de Toussaints et au chapelain de Notre-Dame de Bon-Secours, dont lesdits François Gasnier et Fleury demeureront déchargez, attendu, que lesdits prévôts et chapelain ont été employez dans la présente liquidation pour ladite rente. Et pour faire le fonds de ladite somme de quatre mille cinq cent douze livres dix sols six deniers, Sa Majesté a accordé et accorde à ladite ville et communauté de Nantes, les droits privatifs de pêcheries, audessus et au-dessous des ponts dudit Nantes, pour les exercer avec des filets et tous engins de pêche dans chaque voye desdits ponts. Ordonne que dans cette réunion seront compris les droits de haveneau, cignes, duits, de Touaré, et tous et chacuns les mêmes droits, dont le fermier du domaine de Sa Majesté a droit de jouir, et qui sont referez dans les actes de fermes joints audit procez verbal, non compris toute-fois la ferme du grenier des Halles, desquels droits, il sera passé bail, soit au sieur le Sourd, suivant la soumission du 24 décembre 1712, qu'il a faite devant ledit sieur Ferrand, de prendre et faire valoir la ferme des pêcheries du domaine de Nantés, de la manière qu'en jouissent les derniers fermiers, sans y comprendre le grenier des Halles ; et de prendre pareillement à ferme, les pêcheries qui appartiennent à divers particuliers, sous les ponts de ladite ville à la charge d'exercer lesdits droits après l'entière démolition desdits rotreaux, avec filets et engins qui n'auront aucune attache aux pilliers et arches desdits ponts, moyennant trois mille livres par an, pour le tout payable par quartiers et par avance, pour le temps de neuf années qui commenceront le lendemain de la démolition desdits rotreaux de pêcheries ; ou bien ceux qui feront la condition meilleure, lors de l'adjudication dudit bail, auquel il sera procédé par ledit sieur Ferrand, que Sa Majesté a commis à cet effet, ou celui qui sera par lui subdélégué. Veut Sa Majesté, que le prix de trois mille livres porté par ladite soumission, ou celui qu'on trouvera audessus, lors de ladite adjudication, serve de règle pour assigner le surplus de la somme nécessaire pour parfaire ladite somme de 4512 liv. 10 sols 6 deniers, qui sera, si ladite soumission a lieu, de quinze cens douze livrres dix sols six d. Et d'autant que les propriétaires des terres et prairies adjacentes à la rivière de Loire, et des isles, islots, accroissemens et atterrissemens scituez au-dessus des ponts de Nantes, doivent tirer un avantage certain de cette démolition, attendu, que les eaux retenues par lesdits rotreaux de pêcheries venant à refouller inondent plusieurs journeaux ou arpens desdites terres, et y causent des dommages considérables, ordonne Sa Majesté, que ladite somme de 4512 livres 10 sols 6 d., ensemble le rachat du principal, qui sera fait de ladite somme, à raison du denier vingt, dans le cours de neuf années, seront imposés sur lesdits riverains, et propriétaires, dont il sera fait état et procez verbal par ledit sieur Ferrand, en présence des experts et des notables et anciens des paroisses, où lesdites terres sont scituées, et desdits riverains et propriétaires ; et, qu'en conséquence, il soit planté des bornes par tout où il appartiendra; et l'assiette de ladite somme principale et des arrérages qui se trouveront dus, sera réglée par chaque arpent ou journal de terre, dont la répartition sera faite par ledit sieur Ferrand, de manière, que dans le temps desdites

neuf années, qui commenceront des le lendemain de la démolition desdits rotreaux, lesdits propriétaires et riverains rachèteront le principal de ladite imposition, et auronet satisfait au payement des arrérages qui auront couru à cet égard, ce qui évitera une imposition perpétuelle. Ordonne pareillement Sa Majesté, que les fonds qui proviendront, tant de l'adjudication qui sera faite des droits de pêcheries, après la démolition desdits rotreaux, que de l'imposition ordonnée sur les riverains des terres, isles et islots, et accroissemens scituez au-dessus desdits ponts, seront remis audit receveur et miseur des octrois de la communauté de Nantes, laquelle au moyen de ces remises, demeurera tenue et obligée à la garantie, envers les proprietaires desdits droits de pêcheries, du payement du revenu, et du rachat reglé par la liquidation faite par le présent arrest. Entend Sa Majesté, que ladite communauté de Nantes tienne prochement et roturièrement, en la censive et mouvance de Sa Majesté, sous le domaine de Nantes, à devoir de simple obéissance, lesdits nouveaux droits de pêcheries, dans lesquels sont compris ceux cy-dessus, faisant partie du domaine du Roy; et qu'elle ne puisse, sous prétexte de ladite réunion, être inquietée pour le droit d'indemnité de fiefs, d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquets, homme vivant, mourant et confiscant, et autres droits de pareille nature introduits contre les gens de main-morte. Et à l'égard des droits de pêcheries, relevants prochement du Roy, sous la prévôté, cour et juridiction de Nantes, Veut Sa Majesté, que les propriétaires desdits droits de pêcheries, dont l'indemnité est réglée par le présent arrest, par des rentes annuelles, soient tenus, pour raison d'icelles, de payer les mêmes droits utiles dans les mutations, et dans les cas qui pourront échoir, tout ainsi qu'ils auroient dû le faire à l'égard des anciens droits de pêcheries, si les rotreaux eussent subsistez. Ordonne pareillement Sa Majesté, que par devant ledit sieur Ferrand, qu'elle a à cet effet commis, il sera procédé à la vente et adjudication des matereaux qui proviendront de la démolition des rotreaux desdites pêcheries, au plus offrant et dernier enchérisseur; et que les deniers qui en proviendront, seront employez aux frais nécessaires de ladite démolition, et à ceux qui ont été faits pour parvenir à la vérification et à l'évaluation desdits droits de pêcheries; et que le surplus du montant desdits frais, s'il y en a, sera payé par le receveur et miseur de ladite communauté, sur les ordonnances dudit sieur Ferrand, auquel Sa Majesté permet de subdéléguer, pour l'exécution du présent arrest, tel officier qu'il jugera à-propos. A, Sa Majesté, au surplus, débouté les parties des autres fins et conclusions par eux prises dans ledit procez verbal. Enjoint Sa Majesté, audit sieur Ferrand, de tenir la main à l'exécution du présent arrest.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le douzième jour de décembre mil sept cens treize. Collationné,

Signé, DELAISTRE.

(Archives municipales, série DD, pêcheries.)



X

Loterie pour achat des pompes à incendie.

[Du dimanche 19 janvier 1721, environ les 10 heures du matin.]

A u bureau de la maison commune de la ville de Nantes, où présidoit Monsieur Mellier maire, présens messieurs Sauvaget sous-maire, de la Bignonerie Rondel, Perissel, le Prieur, Gellée, conseillers-magistrats, eschevins et de la Bregeollière Bouhyer, conseiller, procureur syndic.

A été fait lecture au bureau, par Monsieur le maire, de l'Ordre du Roy, daté à Paris le treizième janvier mil sept cens vingt-un, signé, Louis, et plus bas, Phelypeaux, portant permission de faire faire une lotterie de la somme de vingt mille livres, etc., la teneur duquel ordre ensuit.

### DE PAR LE ROY

Sa Majesté étant informée que la communauté de la ville de Nantes désireroit faire une lotterie pour pouvoir achetter des seaux, pompes et autres ustancilles convenables à éteindre le feu en cas d'accident, et voulant luy procurer ce secours; Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le duc d'Orléans, Régent, a permis et permet aux maire et eschevins de la ville de Nantes, de faire une lotterie de la somme de vingt mille livres, dont ils pourront retenir celle de cinq mille livres qui servira à acheter des pompes et autres ustancilles convenables à éteindre le feu, lesquels seront déposés dans la maison commune de ladite ville, pour y avoir recours au besoin, et ce nonobstant les défenses portées par la déclaration du vingt un aoust mil sept cens dix-sept, auxquelles Sa Majesté a dérogé pour ce regard seulement, et sans tirer à conséquence. Fait à Paris, le treizième jour de janvier mil sept cens vingt un, signé Louis, et plus bas, Phelypeaux.

Sur quoi délibéré, et oui le procureur syndic en ses conclusions, le Bureau a arrêté qu'il sera fait dix mille billets de deux livres chacun, faisant au total vingt mille livres, pour être distribuez à ceux qui en voudront prendre, et que les lots de ladite lotterie seront composez, sçavoir : d'un lot de trois mille livres, un de deux mille livres, un de quinze cens livres, un de mille livres, deux de cinq cens livres, six de deux cens cinquante livres, et cent de cent livres; tous lesdits billets revenans aussi au total à ladite première somme de vingt mille livres. Sur lesquels lots sera retenu vingt-cinq pour cent, conformément à la permission du Roy, cy-dessus : à l'effet de quoy seront faites les publications et affiches nécessaires, et partie desdits billets remis où il appartiendra, pour

être distribuez à ceux qui en voudront prendre, pour les fonds desdits billets remis, ainsi qu'il sera désigné par les affiches, et ensuite ladite lotterie tirée comme il sera vû appartenir, et reglé cyaprès, ainsi signé: Mellier, maire.

[Du dimanche 26 janvier 1721, environ les 10 heures du matin.]

Au bureau de la maison commune de la ville de Nantes, où présidoit Monsieur Mellier, maire, présens Messieurs Sauvaget sous-maire, de la Bignonnerie Rondel, Perissel, le Prieur, Gellée, conseillers magistrats eschevins, et de la Bregeolière Bouhyer, conseiller procureur syndic

Par délibération du bureau, et sur ce oui le procureur syndic en ses conclusions, a été arrêté que la lotterie qu'il a plû à Sa Majesté de permettre, le treize de ce mois, à la communauté de Nantes de faire, pour avoir des secours, à l'effet de prévenir les incendies, sera tirée dans l'ordre qui suit.

On fera dix mille billets d'une même grandeur, sur lesquels seront écrits les numéros, noms et devises, qui seront rollez, collez et mis dans une boite.

On fera aussi cent douze billets des lots suivant la division cy-dessous qui seront paraphez par Monsieur le maire, ou par l'un de Messieurs les eschevins, rollez, collez, et mis dans une autre boite: on les fera tirer par deux enfans pris d'un grand nombre, sur lesquels le sort tombera, et après avoir bien remué les boites, celui qui aura tiré d'une des boites le billet de numéro, le remettra entre les mains du commissaire préposé qui l'ouvrira, et prononcera à haute voix le numéro, la devise ou le nom; et celui qui aura tiré de l'autre boite un billet des bons lots, le mettra entre les mains de l'autre commissaire, qui prononcera, aussi à intelligible voix, la valeur du lot, et sera à l'instant enregistré.

On payera les sommes contenues dans les bons lots, à la déduction néanmoins du quart d'iceux, dès le lendemain que la lotterie sera tirée, ce qui se fera dans l'Hôtel de Ville, en présence de Messieurs les maire et eschevins, aussitôt qu'elle sera remplie.

# LISTE DES LOTS ET BONS BILLETS

| Le gros lot de trois mille livres, cy | 3.000          |
|---------------------------------------|----------------|
| Un de deux mille livres, cy           |                |
| Un de quinze cens livres, cy          | 1.500          |
| Un de mille livres, cy                | 1.000          |
| Deux de cinq cens livres, cy          | 1.000          |
| Six de deux cens cinquante livres, cy | 1.500          |
| Cent de cent livres, cy               | 10.000         |
| Total.                                | 20.000 livres. |

Ceux qui désireront prendre des billets, n'auront qu'à s'adresser à Monsieur Préau, greffier de l'Hôtel de Ville, demeurant proche de la place de Saint-Pierre de Nantes. Signé, MELLIER, maire.

XI

Arrêt du Conseil d'Etat du Roy concernant l'établissement et l'exercice des pompes destinées à servir en cas d'incendie dans la ville de Nantes.

[Paris, le 16 février 1721.]

EU par le Roy, étant en son conseil, la delibération prise le huitième janvier mil sept cent vingt un, par les maire et échevins de la ville de Nantes, par laquelle ils supplient Sa Majesté d'approuver, ratifier et confirmer les articles qui suivent pour assurer l'établissement et l'exercice de quatre pompes destinées à servir en cas d'incendie, sçavoir : Article premier ; Qu'il sera commis par le bureau de ladite ville, huit personnes pour servir chaque pompe, et deux hommes intelligens pour tourner et diriger à propos les tuyaux desdites pompes vers le feu, avec défenses de les abandonner pendant l'incendie, et avec injonction d'empêcher qu'il n'y soit versé que de l'eau nette et pure, et de faire jouer et exercer lesdites pompes au moins cinq à six fois l'année, lorsqu'ils en seront avertis par lesdits maire et échevins. Article second ; Qu'il plaira à Sa Majesté d'accorder auxdits manœuvriers des pompes, l'exemption du logement des gens de guerre, et de guet et de garde, pour tous salaires à cet égard ; qu'il sera néantmoins pourvu par lesdits maire et échevins aux frais du port et rapport desdites pompes et de leurs ustensiles. Article trois; Que chaque propriétaire de maisons de ladite ville et fauxbourgs de Nantes, produisant deux cens livres de revenu ou au dessus, sera tenu de se munir, à ses frais, d'un sceau de cuir bien conditionné, suivant le modèle qui sera donné, de l'entretenir, de le conserver, et de l'apporter au lieu de l'incendie, au premier son du tocsin, ou avertissement de la part desdits maire et échevins, lesquels dresseront un rolle à cet effet desdits propriétaires qui seront tenus de représenter les baux à ferme de leurs maisons; et à l'égard de celles qui sont occupées par lesdits propriétaires, qu'il sera procédé à la juste estimation du revenu par lesdits maire et échevins; et sera le rolle, exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens, après qu'il aura été visé et approuvé par le sieur de Brou, commissaire départi, auquel il plaira à Sa Majesté d'en attribuer toute juridiction et connoissance, circonstances et dépendances. Article quatrieme ; Que chacun des corps d'arts et métiers de ladite ville et fauxbourgs seront pareillement tenus d'avoir à leurs frais six sceaux de cuir faits à l'épreuve, lesquels ils feront apporter à l'endroit du feu, et rapporter après l'incendie dans le lieu qui sera par eux choisi; à eux enjoint de les conserver et entretenir, et d'y préposer l'un d'entre eux à cet effet. Article cinq ; Que tous ceux qui seront à l'avenir reçus maîtres dans les arts et métiers de ladite ville et fauxbourgs, ne pourront être reçus n'y admis à prêter serment, ny aucun

de ceux où il n'y a maîtrise ouvrir leurs boutiques, sans qu'il apparoisse par un certificat signé du greffier de l'Hôtel de ville, qu'ils auront fourni à leurs frais un sceau de cuir bien conditionné comme dessus. Article six; Qu'il sera accordé des gratifications aux ouvriers et artisans, et à toutes personnes qui se seront donné des soins extraordinaires et utiles pour l'extinction du feu, suivant les certificats desdits maire et échevins, dont le fonds sera pris, en vertu des ordonnances dudit sieur de Brou, soit sur les deniers communs et patrimoniaux de ladite ville, soit sur les particuliers qui pourroient avoir donné lieu à l'incendie, dans les cas où il échoira de les condamner au payement desdites gratifications. Article sept; Que les officiers de milice bourgeoise feront prendre les armes au premier son du tocsin, ou sur l'avis du maire et échevins, à dix hommes armés par chaque compagnie, qui seront prêts, soit de jour ou de nuit, pour se transporter sur les lieux où sera l'incendie, et aux environs, et là écarter et faire retirer les spectateurs hors d'état de servir, et empêcher au surplus le désordre et les vols, même pour accélérer le transport desdites pompes et desdits sceaux de cuir. Article huit; Que les particuliers qui seront surpris emportant ou détournant les meubles en cas d'incendie, sans ordre des maire et échevins, seront par eux sur le champ envoyés en prison, et punis suivant la gravité de leurs crimes, par les juges auxquels la connoissance en appartient. Article neuf; qu'après que le feu aura paru éteint, comme il peut arriver qu'il en sera demeuré caché sous les démolitions des maisons et lieux incendiés, il sera laissé un nombre suffisant des habitans avec leurs armes, et un officier de milice bourgeoise à leur tête, pour garder les lieux incendiés jusqu'à ce que l'on soit pleinement assuré que le feu aura été tout à fait éteint. Article dix ; Que le règlement qui interviendra sera imprimé, et copies d'icelui distribuées aux capitaines et officiers de milice bourgeoises et aux jurez des corps des arts et métiers, pour s'y conformer, et publié et affiché aux lieux et endroits accoutumés, et exécuté, nonobstant opositions ou autres empêchemens quelconques. L'avis du sieur de Brou, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté dans la province de Bretagne, Oui le raport du sieur Pelletier de la Houssaye, conseiller d'état ordinaire, et au Conseil de Régence pour les finances, controlleur général des finances : Sa Majesté étant en son Conseil, de l'avis de Monsieur le duc d'Orléans, Régent, a homologué, approuvé, et confirmé, homologue, approuve et confirme les articles premier, second, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, et dixième de la délibération de ladite ville et communauté de Nantes, du huitième janvier de la présente année mil sept cens vingt un, concernant l'établissement et l'exercice des pompes destinées à servir en cas d'incendie; lesquels articles seront exécutés selon leur forme et teneur. Ordonne Sa Majesté à l'égard de l'article troisième de ladite délibération, que chaque propriétaire des maisons de la ville et fauxbourgs de Nantes, qui sera désigné et compris dans le rolle que les maire et échevins de ladite ville arresteront pour cet effet, et après que ledit rolle aura été approuvé par ledit sieur commissaire départi, sera tenu de se munir à ses frais d'un sceau de cuir bien conditionné, suivant le modèle qui sera donné, de l'entretenir, de le conserver, et de l'apporter au lieu de l'incendie au premier son du tocsin, ou avertissement de la part desdits maire et échevins; et qu'à l'égard de l'article septième de ladite délibération portant que les officiers de milice bourgeoise feront prendre les armes, au premier son du tocsin ou sur l'avis desdits maire et échevins, à dix hommes par chaque compagnie, pour se transporter sur les lieux où sera l'incendie et aux environs, pour empêcher le désordre et les vols, même pour accélérer le transport des pompes et des sceaux de cuir, ledit article sera exécuté, à la charge néantmoins par lesdits maire et échevins d'avertir l'officier commandant pour Sa Majesté

dans le château de la ville de Nantes, de tous les ordres qu'ils auront à donner pour les causes énoncées dans ledit article. Enjoint, Sa Majesté, audit sieur de Brou de tenir la main à l'exécution du présent arrest qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant oppositions, apellations, ou autres empêchemens quelconques pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservé et à son conseil la connoissance, icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges, à l'effet de quoy toutes lettres nécessaires seront expédiées.

Fait au Conseil d'Etat de Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le seizième jour de février mil sept cens vingt un.

Signé, PHELYPEAUX.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à notre amé et féal conseiller en nos conseils, maître des requêtes ordinaires de notre hôtel, le sieur Feydeau de Brou, commissaire départi pour l'exécution de nos ordres dans notre province de Bretagne, salut, nous vous mandons et enjoignons par ces présentes, signées de nous, de tenir la main à l'exécution de l'arrest cy attaché sous le contre scel de notre chancellerie, ce jourd'huy donné en notre conseil d'Etat, Nous y étant, pour les causes y contenues. Commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, de signifier ledit arrest à tous qu'il apartiendra, à ce que personne n'en ignore, et de faire pour son entière exécution tous actes et exploits nécessaires sans autre permission, car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le seizième jour de février, l'an de grâce mil sept cens vingt un, et de notre règne le sixième, signé, Louis; et plus bas, par le Roy, le duc d'Orléans, Régent, présent.

Signé, Phelypeaux, et scellé du grand sceau de cire jaune.

(Archives municipales, série EE, pompes et incendies.)





[Chantilly, le 7 août 1725.]

EU, par le Roy en son Conseil, les mémoires et pièces y jointes, des colonels, majors, capitaines et lieutenans de milice bourgeoise des villes de Rennes et Nantes, aux fins d'être lesdits officiers confirmez dans les privilèges et exemptions qui ont été accordées par édit du mois de mars 1694, portant création de semblables offices, consistant lesdits privilèges en l'exemption des droits de francs-fiefs, logement de gens de guerre, de toutes charges de villes, de tutelle, curatelle, nomination à icelles, d'être nommez syndics des paroisses, et de faire la collecte des impositions; tous lesquels privilèges ayant été révoquez par édit du mois d'aoust 1715, les susdits officiers n'en jouissent point, quoiqu'ils ayent toujours fait le service qu'exigent leurs offices : Que même ayant été établi des patrouilles pour la sûreté publique, lesdits officiers sont obligez chacun à leur tour de monter la garde, et de donner les ordres aux particuliers qui sont nommez pour le service et l'exécution des règlemens desdites patrouilles, lesquels officiers sont obligez de rester dans le corps de garde depuis les 8 à 9 heures du soir jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, pour être à portée d'agir et de donner les ordres nécessaires, afin de contenir les vagabonds, empêcher les désordres, et procurer la sûreté publique; ce qui leur fait espérer que Sa Majesté aura la bonté de les confirmer dans les susdits privilèges ; vu pareillement l'avis du sieur de Brou intendant de la province de Bretagne; ouy le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances : le Roy en son Conseil, ayant aucunement égard aux mémoires desdits colonels, majors, capitaines et lieutenans de milice bourgeoise des villes de Rennes et Nantes, a ordonné et ordonne qu'ils jouiront seulement de l'exemption de tutelle, curatelle, et nomination à icelles, ensemble du logement effectif des gens de guerre, et de la contribution à la fourniture des ustenciles pour le casernement des troupes, sans néanmoins que lesdits officiers soient dispensez de payer les sommes pour lesquelles ils seront imposez et compris dans le rolle des casernements, également que les autres habitans ; et ce durant et si long-temps qu'ils feront les fonctions desdits offices.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Chantilly le septième jour d'aoust 1725. Signé, Ranbhin. Collationné.



#### XIII

Lettres patentes qui ordonnent que les officiers de milice bourgeoise des villes de Rennes et de Nantes jouiront des exemptions y portées.

[Fontainebleau, le 6 septembre 1725.]

ouis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement à Rennes, et tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, salut. Après avoir examiné en notre Conseil les mémoires et pièces y jointes, présentées par les colonels, majors, capitaines et lieutenants de milice bourgeoise des ville de Rennes et de Nantes, aux fins d'être lesdits officiers confirmez dans les privilèges et exemptions accordées par édit du mois de mars 1694, qui a créé de semblables offices; consistans lesdits privilèges en l'exemption de francs fiefs, logement de gens de guerre, de toutes charges de villes, de tutelle, curatelle, nomination à icelles, d'être lesdits officiers nommez syndics des paroisses, et exempts de faire la collecte des impositions; tous lesquels privilèges ayant été révoquez par édit du mois d'aoust 1715, lesdicts officiers n'en jouissoient point, quoiqu'ils ayent toujours fait le service qu'exige leurs offices : Que même ayant été établi des patrouilles pour la sûreté publique, lesdits officiers étoient obligez chacun à leur tour de monter la garde, et de donner les ordres aux particuliers qui étoient nommez pour le service et l'exécution des règlemens desdites patrouilles; lesquels officiers étoient obligez de rester dans les corps de garde depuis huit à neuf heures du soir, jusqu'à trois ou quatre heures du matin, pour être à portée d'agir, et de donner les ordres nécessaires, afin de contenir les vagabonds, empêcher les désordres, et procurer la sûreté publique, Nous aurions, par arrest de notre Conseil du 7 aoust dernier, ordonné que les colonels, majors, capitaines et lieutenants de milice bourgeoise de Rennes et de Nantes jouiroient des privilèges et exemptions y énoncées, et voulons pourvoir à l'exécution dudit arrest. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, qui a vu ledit arrest du 7 aoust dernier, dont extrait est cy attaché sous le contre-seel de notre chancellerie, Nous avons conformément à iceluy ordonné et ordonnons, par ces présentes signées de notre main, que les colonels, majors, capitaines et lieutenants de milice bourgeoise des villes de Rennes et de Nantes, jouiront seulement de l'exemption de tutelle, curatelle et nomination à icelles, ensemble du logement effectif des gens de guerre, et de la contribution à la fourniture des ustanciles pour le casernement des troupes, sans néanmoins que lesdits officiers soient dispensez de payer les sommes pour lesquelles ils seront imposez et compris dans le rolle desdits casernements,

également que les autres habitans, et ce durant et si long-tems qu'ils feront les fonctions desdits offices.

Si vous mandons et enjoignons, que ces présentes vous ayez à faire enregistrer, et de leur contenu jouir et user lesdits colonels, majors, capitaines et lieutenans de milice bourgeoise des villes de Rennes et de Nantes, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant toutes choses à ce contraires. Car tel est notre plaisir.

Donné à Fontainebleau, le sixième jour de septembre, l'an de grace mil sept cens vingt un, et de notre règne le onzième.

Signé, Louis.

Et plus bas, par le Roy, PHELYPEAUX.

(Archives municipales, série EE, milice bourgeoise.)



# CANCAN CANCAN CANCAN CANCAN CANCAN CANCAN CAN

#### XIV

Historique des octrois de Nantes, pour servir de réponse aux atteintes qu'on voudrait y donner.

[Nantes, le 27 octobre 1732.]

Es deniers communs et patrimoniaux dont jouit la communauté de Nantes, sous le nom d'octrois, sont exprimés en trois différentes pancartes.

La première pancarte ne contient que deux articles dont l'un est imposé sur les charrettes et bestes de somme, et l'autre sur chaque muid de sel, blé et vin. La ville en jouit dès avant l'année 1400 <sup>4</sup>.

La seconde pancarte ne contient aussi que deux articles, dont le premier est un redoublement du droit de pavage, et l'autre article est imposé sur le sel, qui se consomme dans la ville et comté de Nantes. Cette pancarte fut octroyée pour la première fois par lettres patentes de Charles IX, du 7 novembre 1565.

La troisième pancarte contient cinquante articles. Elle fut dressée pour la première fois par les habitants de Nantes, assemblés en la maison de ville, le 13 mars 1563, et octroyée par lettres patentes, du même roi Charles IX, datées d'Angers, le 8 novembre 1565.

Cette même pancarte fut encore dressée avec quelques légers changements, et arrêtée dans l'assemblée tenue au bureau de la ville le 5 mars 1571, et présentée à Charles IX, avec une requête pour l'obtention.

Cette requête su favorablement octroyée, et expédiée au Conseil privé du Roi, tenu à Paris, le 2 mai 1571<sup>2</sup>.

Les lettres patentes de Henri III, qui confirment cette pancarte de 1571, sont du 12 août 1576, 18 mars 1578, 28 octobre 1581.

Cette même pancarte, suivant l'usage de ce temps-là, fut encore une soi dressée et arrêtée au bureau de la ville, dans l'assemblée des maire et échevins du 23 avril 1598.

Elle fut présentée au roi Henri IV, aiors présent à Nantes, et les lettres patentes en furent expédiées le 4 mai 1598.

<sup>1</sup> C'est celle donnée à la page 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est celle donnée à la page 105.

Ces lettres et la copie de ladite pancarte attachées sous le contre-scel, furent vérifiées et entérinées à la Chambre des Comptes de Bretagne, par arrêt du 26 juin 1598, ainsi qu'il appert par une copie en parchemin, délivrée par la Chambre des Comptes, tant desdites lettres que de la pancarte attachée sous le contre-scel d'icelles.

Il est à remarquer qu'avant Louis XIII, il s'expédiait toujours deux lettres patentes séparées, l'une pour les deux premières pancartes, l'autre pour la troisième pancarte.

Il est certain que les droits énoncés dans les trois pancartes de 1598, sont les mêmes que ceux octroyés par Charles IX en 1571.

Les lettres patentes du 23 avril 1638 confirment effectivement les trois pancartes. L'arrêt d'enregistrement à la Chambre des Comptes de Bretagne est du 12 mai 1638; et l'attache de Messieurs les généraux des finances, du 20 du même mois.

La communauté de Nantes a, dans ses archives, des lettres patentes obtenues pour la prolongation de ses octrois, datées comme il suit :

```
28 avril 1643, pour 6 ans.
30 juin 1649, pour 9 ans.
3 juin 1658, pour 9 ans.
28 mars 1667, pour 9 ans.
28 mars 1677, pour 9 ans.
161 mars 1680, pour 9 ans.
18 juin 1686, pour 9 ans.
```

Chacune de ces lettres a été duement enregistrée au Parlement et à la Chambre des Comptes de Bretagne, et les arrêts d'enregistrement sont aux archives de la communauté.

La communauté de la ville de Nantes conserve aussi dans ses archives toutes les adjudications des baux à ferme de ses deniers d'octrois, faites depuis près de deux siècles, tant par les généraux des finances de Bretagne, que par les intendants de la province, si ce n'est celle de 1654, qui, en conséquence de l'arrêt de la Chambre des Comptes, du 28 novembre de la même année, fut faite par le sénéchal de Nantes, en l'absence des généraux des finances.

Le 19 août 1689, le bail d'aliénation des octrois, pour vingt-deux années, fut adjugé par M. l'intendant à Rallet et compagnie, pour le payer 150,000 livres au trésor royal, et 27,731 livres au miseur de Nantes, chaque année.

Ce bail fut autorisé par arrêt du Conseil, et lettres patentes du 27 août 1689, et enregistré au Parlement et à la Chambre des Comptes de la province.

Le 15 mai 1712, le bail d'une seconde aliénation des anciens et nouveaux octrois, pour vingtsept années, fut adjugé par M. Ferrand, intendant de Bretagne, au s<sup>r</sup> Challet, pour en payer au trésor royal 170,000 livres, pour le don gratuit extraordinaire que ladite ville de Nantes devait payer à Sa Majesté.

En conséquence de l'édit de septembre 1710, et de l'arrêt du Conseil du 16 janvier 1712, celle de 108,000 livres d'autre part, et 42,643 livres, 11 sols, 11 deniers par an, au receveur des octrois. Ce bail fut autorisé par arrêt du Conseil et lettres patentes, duement enregistrés au Parlement et à la Chambre des Comptes.

Le 27 novembre 1714, la communauté de Nantes obtint un arrêt du Conseil qui la subrogea au lieu et place de Challet, pour jouir des octrois pendant vingt ans, aux clauses et conditions y

exprimées. En conséquence, le 20 mai 1715, il fut fait bail et adjudication au même se Challet, pour neuf ans, commençant au premier janvier 1715 et finissant au dernier décembre 1723, pour la payer 104,000 livres par chacun an. Ce bail fut autorisé par arrêt du Conseil et lettres patentes duement enregistrées.

Le 3 août 1720, Paul Rallet, associé de Challet, offrit de payer à la communauté de Nantes, en pure perte, tant pour lui que pour ses associés une somme de 70,000 livres; moyennant qu'on leur fît une nouvelle adjudication, ou prolongation de leur bail pour neuf ans, à commencer du premier janvier 1724 et finir au dernier décembre 1732. Le 2 décembre 1720, la prorogation du susdit bail, pour neuf ans, fut adjugée, par M. l'intendant, audit Rallet, aux mêmes clauses et conditions du bail lors courant, et de payer en outre une somme de 70,000 livres, en pure perte pour lui et pour ses associés. Ce bail fut autorisé par arrêt du Conseil du 22 avril 1721, et lettres patentes du 3 juillet, enregistrés au Parlement et à la Chambre des Comptes les 16 et 30 du même mois.

Le premier septembre 1729, en conséquence de l'arrêt du Conseil du 12 juin précédent, il sut fait, à Rennes, par M. l'intendant, adjudication du bail des octrois de Nantes, à J.-B. Grosset, pour entrer en jouissance au premier janvier 1730, et sinir au dernier décembre 1741.

Cette adjudication fut homologuée par arrêt du Conseil du 13 décembre 1729, enregistré au contrôle général des finances, le 21 du même mois; et les lettres patentes du 24 dudit mois furent enregistrées au Parlement, le 6 février 1730, par arrêt de la Cour du 2 dudit mois; et à la Chambre des Comptes, par arrêt du 17 février; et à la généralité des finances de Bretagne, le 20 février 1730.

VEDIER.

Maire.

(Archives municipales, série BB, nº 80 fºs 168-169.)



# 

xv

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, concernant la construction des vaisseaux à Chezine.

[Compiègne, le 18 juillet 1738.]

u par le Roi étant en son Conseil, le procès-verbal de visite fait par les maire et députés de la communauté de Nantes, en présence du sieur de Menou, lieutenant de roi du château de ladite ville, les quatre et cinq avril 1732, par lequel il a été constaté: 1º. Que du lieu de la Fosse, contenant quatre-vingt-trois toises de longueur, à prendre depuis la rue Mautaudouin jusqu'à la maison de la Barbonnière le Breton, il y avoit cinquante toises entièrement occupées par les constructeurs des navires, depuis le bord de la rivière de Loire jusqu'à vingt pieds ou environ de distance des maisons; et qu'il se trouvoit sur ledit terrain trois vaisseaux, dont la construction étoit commencée, lesquels formoient par leur élévation, non-seulement un obstacle à la vue, qui en descendant de la ville pouvoit s'étendre sur les quais d'Estrées, de Chezine, et jusqu'au côteau de l'Hermitage, mais encore opéroient un embarras sur les quais voisins, une difformité et une interruption dans lesdits quais et calles, qu'il étoit nécessaire de continuer, soit pour la décoration de la ville, soit pour l'utilité du public, et particulièrement pour le service des maisons et magasins situés dans le quartier. 2º. Qu'on pouvoit établir des ateliers de constructeurs sur le quartier et rivage de Chezine, et sur les isles de Trantemoult et de Gloriette; les délibérations desdits maire et échevins des quinze février et seize mai 1736; la soumission du sieur Arnoust, constructeur de vaisseaux, de quitter les chantiers de la Fosse, en date du 12 juillet; les réponses des propriétaires des maisons et magasins du lieu de Chezine, du 4 septembre dit an ; l'avis des officiers de l'amirauté du 16 mai 1737; deux plans concernant ladite construction, intitulés, premier et second projet, dont le premier a été corrigé et sert de minute au second; l'avis du sieur Goubert ingénieur, contenant, que le projet d'ôter les chantiers de construction des quais de la Fosse, et de les transporter à Chezine est bon, utile au public, et convenable à la décoration des quais de la Fosse, mais que pour parvenir à rendre ces quais uniformes, il convient, en même temps qu'on les débarrassera des chantiers de construction, que les propriétaires des maisons vis-à-vis desquelles sont ces chantiers, s'obligent de construire à leurs frais les quais, chacun en droit soi, suivant les devis qui leur seront donnés sous l'autorité du s' intendant et commissaire départi en Bretagne; qu'il est indispensable de raser et supprimer le petit bâtiment ou baraque cotté Y., et combler l'ancien étier cotté H. I. L. M. N. O. P. suivant la soumission qu'en a fait la communauté, par ses délibérations des 15 février et 16 juin 1736, ce qui n'est pas suffisant pour perfectionner l'entreprise, qui obligera encore à

d'autres ouvrages; que, quoique les quais et calles cottés au plan Q. S. S. R. S. ne paroissent pas d'une grande conséquence, néanmoins ledit s' Goubert est très-éloigné de penser à démolir les parties S. S. S., comme il est dit dans les notes du plan, 1º. parce que nulle nécessité n'engage à cette démolition, puisqu'il y a plus de terrain qu'il n'en faut, et que l'on peut s'étendre vers amont tant que l'on voudra, 2º. suivant le plan on conserve le quai Q. la calle et la plateforme R. et l'on démolit les parties S. S. et S., dont le vaisseau A., dessiné au chantier sur le quai S., seroit lancé à l'eau par la brèche démolie S. S. qui n'a que 5 toises de large du quai Q. au pied de la calle R., ce qui est angustié et dangereux sans nécessité, 3º. que ces quais et calles Q. S. S. R. S. sont de grande considération, puisque c'est à leur construction que l'on doit la formation et la consolidation du terrain où l'on se propose aujourd'hui d'établir les chantiers, que ces ouvrages reçoivent le choc de la marée montante, et en rompent le coup, en sorte que si l'on destituoit le terrain X. X. X. etc. de cette espèce de rempart, il seroit à craindre qu'une forte marée, aidée d'un vent du Sud, n'endommageât beaucoup ce terrain; qu'il ne faudroit pas même beaucoup de marées ainsi circonstanciées pour le détruire en entier ; que laissant subsister lesdits quais et calles, on destine l'emplacement X. A. X. à servir d'un parc au bois, on conserve entre ledit entrepôt de bois et le premier chantier de construction un passage R. S. de 4 toises de large, pour le service des maisons et magasins de l'angle du quai S., on forme un chantier de construction de 16 toises de face sur la rivière, ce qui est suffisant pour mettre en chantier deux navires à la fois ; ledit chantier se termine entre les navires C. D.; et après ce premier on laisse un passage, rampe ou calle de 4 toises de large, pour la communication des maisons et magasins à la rivière, ensuite duquel passage sera établi un chantier de construction de 16 toises, qui arrive entre les navires E. E., plus un passage de 4 toises, qui se trouve entre lesdits deux navires, un troisième chantier de 16 toises, et un passage de quatre toises qui arrive au point G., à l'extrémité de la battue de pieux projettée et tracée au plan, que l'on pourra prolonger pour faire de ce côté un second parc au bois, s'il est nécessaire. Que ladite battue de pieux, tracée au plan, n'est tirée en droite ligne que de F. en T., elle change une première fois de direction et rentre de T. en G., qu'elle change une seconde fois et rentre de G. en G.; et ledit st Goubert estime qu'elle doit être dans toute sa longueur tirée en droite ligne, suivant la première direction de F. en T. Qu'outre le dédommagement de la barraque Y. qu'il faut abattre, et le comblement de l'étier H. P. à quoi la ville s'est soumise, il convient de raser une clôture en saillie, lavée en jaune au plan, joignant la cote M., laquelle se trouve dans la voie publique ; que l'établissement de ces chantiers demande encore d'autres ouvrages, tels que sont la battue de pieux cotée au plan F. G. G., le remblai des terres nécessaires sur les parties basses du terrain, et enfin la construction des calles ou rampes pour le service des maisons, magasins, et leur communication à la rivière : ledit s' Goubert n'estime pas que cette battue de pieux doive se faire entièrement aux frais de la communauté, mais seulement celles nécessaires au bas et dans les retours des trois calles, destinées au service du public, qu'il faudra établir solidement, et dont il sera donné dans le temps un devis. Qu'à l'égard des pieux à battre sur la rivière dans la face de chaque chantier, on peut laisser à chaque constructeur le soin de garnir et défendre les bords du chantier qui lui sera assigné; qu'il en est de-même des remblais, mais que c'est à la communauté à faire faire ceux des calles pour les mettre en pente douce et égale, et en faire des passages commodes pour le service des maisons et magasins, et les constructeurs doivent être chargés du remblai dans leurs chantiers, en leur assignant néanmoins les délestages qui leur seront nécessaires, dont ils feront les régalements. Et pour rendre lesdites calles libres, et prévenir la chute des outils des

constructeurs sur les passants, ledit s' Goubert estime que, suivant les conclusions prises par les propriétaires des maisons de Chezine, il convient d'astreindre lesdits constructeurs à clore leurs chantiers le long desdites calles, rampes ou passages, avec défenses d'y laisser ni bois ni autres encombrements d'aucune espèce, sous peine d'amende. Le procès-verbal de l'état des lieux, sur les plans et avis ci-dessus, fait par le sieur Durocher, subdélégué du sieur de Pontcarré de Viarmes, intendant et commissaire départi dans la province de Bretagne, en présence des députés de la communauté, dudit sieur Goubert, et des srª André Portail, architecte, et Prébois, ancien constructeur, du 26 aoust 1737; autre avis dudit sieur Goubert, du 28 septembre de ladite année, par addition à celui du 16 juillet précédent, contenant, qu'ayant trouvé ledit jour 27 août 1737, ledit Prébois constructeur, sur un chantier qu'il a établi pour deux vaisseaux à l'aval dudit quai, à l'endroit coté G., on a mesuré ledit chantier de dehors en dehors des étais d'échaffaudage, et vu qu'il n'a que 13 toises de large; d'où il résulte que ceux tracés au plan, ayant seulement 15 toises, ils seront grands, spacieux et commodes. Sur quoi, tous les articles discutés l'un après l'autre, on est convenu de rédiger le projet, ainsi qu'il est dit au nouveau plan, suivant lequel on laissera le long des maisons une rue de 30 pieds de large; il y aura trois chantiers de construction. C. E. H., chaque chantier pour deux vaisseaux, et à côté de chaque chantier un parc au bois, le parc A. pour le chantier C., le parc F. pour le chantier E., et le parc I. pour le chantier H.; on conservera l'ancien quai, et la calle BB. pour le service des maisons, et en outre, et pour le même usage on établira trois calles D. G. K., ou rue en pente douce, depuis le pavé des maisons jusqu'à la rivière ; on comblera l'ancien étier de Chezine O. P. Q, on rasera la barraque M. et le terrain en saillie N., le terrain qu'ils occupent faisant partie de la voie publique, sauf à dédommager les propriétaires, s'il y échet : le nouveau plan dressé en conséquence par les srs Goubert et Portail, dudit jour 28 septembre, l'état estimatif desdits ouvrages, fait par ledit st André Portail, le 30 janvier 1738, montant à la somme de trois mille neuf cent une livres, y compris le dédommagement de la barraque appartenant au sr Malachie Riant, coté M. au plan.

Vu l'avis du st de Pontcarré de Viarmes, oui le rapport du st Orry, conseiller d'État, et conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que dans trois mois, à compter de la signification qui sera faite du présent arrêt aux constructeurs de navires, ils seront tenus de démolir les chantiers de construction qui sont actuellement sur les quais de la Fosse de Nantes, et de rendre la place nette de tous bois de construction et autres encombrements, ensorte que le passage demeure libre, tant pour la promenade publique, que pour les voitures, la décharge et le transport des marchandises, à peine contre les contrevenants de cinq cents livres d'amende et de confiscation desdits bois et autres encombrements. Et pour procurer à ces quais l'uniformité et l'embellissement dont ils sont susceptibles, seront les propriétaires des maisons, devant lesquelles ont été les chantiers et ateliers de construction, tenus de bâtir chacun en droit soi, leurs quais et calles, suivant les devis qui leur seront donnés par l'ingénieur ou architecte, qui sera commis à cet effet par ledit sieur de Pontcarré de Viarmes; et d'autant qu'en ôtant lesdits chantiers de construction de l'endroit où ils sont, il convient d'en désigner un autre, et ne s'en trouvant point de plus commode que le quartier et rivage de Chezine, par rapport à l'étendue, la profondeur et la largeur du canal qui est au-devant, Veut et entend Sa Majesté qu'en conformité de l'avis du st Goubert, ingénieur à Nantes, et du plan signé de lui et du st Portail architecte, en date du 28 septembre 1737, il soit fait audit quartier et rivage de Chezine, trois chantiers de construction, chacun de 15 toises de large, cotés au plan C. E. H., chaque chantier

pour deux vaisseaux, et à côté de chaque chantier un parc au bois, le parc A. pour le chantier C., le parc F. pour le chantier E. et le parc I. pour le chantier H.; on conservera l'ancien quai et la calle BB. pour le service des maisons; il sera en outre établi pour le même usage trois calles D. C. K., ou rue en pente douce, chacune de 24 pieds de large, depuis le pavé des maisons jusqu'à la rivière, lesquelles seront revêtues de pilotis, ainsi qu'il est marqué au plan; on laissera entre les chantiers et les maisons une rue de 30 pieds de large pour la commodité des maisons et magasins et du public. On comblera l'ancien étier coté au plan O. P. Q., on rasera la baraque M., ainsi que le terrain N., sauf à dédommager les propriétaires, s'il y échet, sur les titres qu'ils seront tenus de représenter devant ledit sieur de Pontcarré de Viarmes, ou son subdélégué, lequel dédommagement, ainsi que la dépense des pilotis des remblais de l'étier, des calles et de l'exhaussement dudit terrain, seront pris sur les deniers de la communauté, à l'exception néanmoins des remblais et pilotis nécessaires pour garantir les chantiers et parcs au bois, dont la dépense sera faite par les constructeurs, en les aidant des délestages; auxquelles conditions ils seront tenus de se soumettre, et d'exécuter chacun en droit soi les ouvrages dessinés au plan, suivant les devis qui leur seront donnés à cet effet avant de s'établir sur lesdits chantiers ; et avant faire droit sur les dédommagements prétendus par les propriétaires des maisons et magasins situés vis-à-vis desdits chantiers, ordonne Sa Majesté, que dans un mois, à compter de la signification du présent arrêt, ils seront tenus de représenter pardevant ledit st de Pontcarré de Viarmes, ou son subdélégué, les titres justificatifs de la propriété par eux prétendue du terrain qui est au-devant de leursdites maisons et magasins jusqu'à la rivière, pour être par ledit st de Viarmes procédé à la liquidation de l'indemnité par eux demandée, s'il y échet, auquel cas ne sera compris dans l'estimation qui sera faite d'autre terrain que celui destiné pour lesdits chantiers de construction et parcs au bois. Et seront en outre lesdits propriétaires, tenus, chacun en droit soi, de faire à leurs frais les pilotis, les remblais et autres ouvrages nécessaires pour perfectionner les trois rampes ou calles pour le service de leurs maisons ou magasins, suivant le devis qui leur en sera donné, même la rue de 30 pieds de large au-devant de leurs maisons; pourront néanmoins employer les délestages aux remblais dont ils seront tenus. Et pour empêcher que les chantiers de construction causent aucun préjudice auxdits propriétaires, et leur procurer une entière liberté pour la décharge et transport des marchandises des magasins à la rivière, fait S. M. très-expresses inhibitions et défenses aux constructeurs de laisser leur bois hors l'enceinte de leurs chantiers et parcs, à peine de 500 l. d'amende, avec injonction aux officiers de l'amirauté d'y tenir la main. Enjoint pareillement Sa Majesté audit sieur de Pontcarré de Viarmes de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et enregistré partout où besoin sera, pour être exécuté nonobstant oppositions ou empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé; et si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est réservé et à son Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d'Etat, Sa Majesté y étant, tenu à Compiègne le dix-huit jour de juillet mil sept cent trente-huit.

Signé: Phelypeaux, avec paraphe.

(Archives municipales, série EE, chantiers de constructions.)



#### XVI

Lettres patentes portant translation des foires et marchés de la place de Bretagne à celle de Viarmes.

[Fontainebleau, le 12 octobre 1752.]

ouis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nos cours de Parlement de Bretagne à Rennes, et Chambre des Comptes à Nantes, salut. Les maire et échevins de la ville et communauté de Nantes, nous ayant fait exposer que la place de Bretagne sur laquelle il ne se trouvoit que cinq à six petites maisons, en est actuellement ornée d'une grande quantité; qu'elle étoit outre cela considérablement diminuée par une promenade plantée d'arbres, nouvellement pratiquée et renfermée d'un mur d'appui; qu'elle forme un des plus grands passages de la ville, conduisant au grand chemin de Rennes et à celui de toute la Bretagne, et servant de communication au faubourg du Marchix, un des plus considérables de la ville; que les mercredis et vendredis elle servoit de marché aux bœufs, vaches et veaux pour la consommation des habitans, et aux pierres de grès nécessaires à la construction des maisons; que la plus grande partie du bois et charbon destinés pour la ville et le grand faubourg de la Fosse, entroit par cette place; qu'il s'y tenoit une foire de marchandises qui dure près d'un mois, et deux autres foires considérables de bestiaux, la première nommée la Foire Nantoise, la seconde tous les samedis du mois de septembre, nommée la Guibrée; que pendant la tenue de ces foires, et souvent les jours de marché, la communication de la ville et de la Fosse se trouvoit presque interrompue, et qu'il y arrivoit fréquemment des accidents : que les exposants, attentifs à la commodité et conservation des citoyens, avoient pensé que ces raisons ne permettoient pas de tenir plus long-temps sur cette place les foires des bestiaux, tels que chevaux, bœufs et autres, et qu'il convenoit de les transférer à la nouvelle place de Viarmes, formée d'une partie du rempart et du fossé de Mercœur, au faubourg du Marchix, laquelle étoit beaucoup plus grande et plus commode que celle de Bretagne, située pareillement dans la paroisse de Saint-Similien, isolée avec différentes issues, en sorte que les habitans n'auroient plus à craindre d'accidents; mais que comme la translation des foires telles que celles en question ne pouvoit se faire sans notre permission, Nous avons par arrêt de notre Conseil, du vingt-deux août mil sept cent cinquante deux, statué sur les fins et conclusions de la requête des exposants, insérée audit arrêt, pour l'exécution duquel nous aurions ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées, lesquelles lesdits exposants nous ont très humblement fait supplier de leur accorder. A ces causes, et désirant les traiter favorablement, et participer à la

commodité des citoyens de ladite ville de Nantes, de l'avis de notre Conseil, qui a vu ledit arrêt du vingt deux août mil sept cens cinquante deux, dont extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, et conformément à icelui, nous avons permis et par ces présentes signées de notre main, permettons auxdits exposants de transférer à la place de Viarmes, située paroisse de Saint-Similien, faubourg de Nantes, toutes les foires et tous les marchés de bestiaux qui se tiennent sur la place de Bretagne, à l'entrée dudit faubourg et le long des rues du Marchix, et en conséquence ordonnons que les mêmes droits qui s'y lèvent seront perçus de la même manière et sur le même pied lors des foires qui se tiendront sur la place de Viarmes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer, et du contenu en icelles jouir et user lesdits exposants pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires. Car tel est notre plaisir.

Données à Fontainebleau, le douzième jour d'octobre, l'an de grâce mil sept cent cinquante deux, et de notre règne le trente huitième.

Signé, Louis.

Et plus bas, par le Roi, Phelypeaux.

(Archives municipales, série FF, foires et marchés aux bestiaux.)





## XVII

# Projet d'établissement d'une Bibliothèque publique à Nantes.

[Nantes, le 1" mars 1753.]

A éré représenté par un de Messieurs, que le moment de procurer à la ville de Nantes une bibliothèque publique paroît enfin arrivé. Le goût de monseigneur l'intendant pour les sciences, et son zèle pour en hâter les progrès en cette province, sont un sûr garant que loin de désapprouver un semblable projet, il le favorisera au contraire autant qu'il sera possible. Ceux qui composent actuellement le bureau, sentent dans toute son étendue l'utilité d'un pareil établissement, et les Pères de l'Oratoire, qui possèdent une collection considérable de livres dans tous les genres, et un bâtiment très propre à placer une bibliothèque publique, offrent de concourir à l'exécution d'un dessein aussi louable, non seulement en cédant dès à présent à la communauté de ville l'usage de tous leurs livres et du bâtiment où ils sont placés, mais encore en offrant de fournir un bibliothècaire. Il n'y a pas d'apparence que la providence eût rassemblé tant de circonstances favorables, si elle n'eût voulu en tirer l'effet qu'elles semblent promettre.

Il est question maintenant de rendre compte au Bureau du plan qui a été fait pour cet établissement, d'après les instructions qui ont été prises par son ordre à Paris et à Rennes, et même à Orléans.

Afin de le faire en ordre, il est nécessaire de le ranger sous plusieurs articles.

# ARTICLE PREMIER.

Les Pères de l'Oratoire de cette ville fourniront à la communauté de Nantes, la salle où leur bibliothèque est actuellement placée, même les chambres qui sont au bout de ladite salle et dans le même cours, afin de la prolonger, si dans la suite cela est jugé nécessaire. La communauté de son côté se chargera d'entretenir ladite salle de toutes réparations, ainsi que le plancher qui la soutient, et la couverture au-dessus de ladite salle; et en cas que ladite salle soit prolongée, et qu'on y comprenne les chambres qui sont dans le même cours, elle les remplacera équivalament, pour le service des Pères de l'Oratoire, en tel autre endroit de leur maison qui sera par eux indiqué.

#### ART. 2.

Les Pères de l'Oratoire consentiront que les livres qui composent actuellement leur bibliothèque, servent à l'usage de la bibliothèque publique, à laquelle ils demeureront destinés, et feront ainsi le

premier fonds de la bibliothèque publique; et pour fixer le nombre et l'espèce des livres dont l'usage aura été abandonné par les Pères de l'Oratoire, il en sera fait en double un catalogue exact, dont un restera aux Pères de l'Oratoire, et l'autre sera déposé aux archives de l'Hôtel de Ville.

#### ART. 3.

Le bibliothécaire ne pourra être choisi que dans la Congrégation des Pères de l'Oratoire, qui proposeront à Messieurs du Bureau trois sujets au moins pour remplir cette place, entre lesquels le Bureau en choisira un ; ce qui s'observera successivement dans tous les temps, en cas de vacance par mort ou changement.

La communauté paiera par chaque année aux Pères de l'Oratoire de Nantes, la somme de cinq cents livres, nette et quitte de dixième, vingtième et deux sols pour livre du dixième, pour pension et entretien du bibliothécaire, et en outre celle de trois cents livres aussi nette et quitte, pour appointements du garçon de la bibliothéque, qui sous la direction du bibliothécaire, aura soin de remettre les livres à leur place, de les battre, époudrer, etc., toutes les fois qu'il en sera besoin.

#### ART. 4. -

Afin d'augmenter le nombre des livres qui composeront la bibliothèque publique, la communauté de Nantes y emploiera chaque année la somme de trois cents livres, et on se pourvoira au Conseil pour obtenir un arrêt, par lequel il sera ordonné qu'à l'avenir, et à compter depuis l'obtention dudit arrêt; 1º tous les juges royaux, les maires et échevins, et les juges consuls qui seront reçus à Nantes, contribueront chacun pour une somme de dix livres: 2º que les avocats qui se présenteront pour militer à Nantes, les médecins qui voudront y exercer leur profession, les procureurs du présidial, les officiers de milice bourgeoise, lorsqu'ils seront admis pour la première fois dans le corps desdits officiers, et les capitaines de navires qui prêteront serment en cette qualité à l'Amirauté, y contribueront chacun pour une somme de six livres; le tout une fois payé.

Sa Majesté sera aussi suppliée d'ordonner par le même arrêt, que la bibliothèque publique sera capable de dons et legs, pour l'augmentation de ladite bibliothèque.

#### ART. 5.

Il sera nommé par les maire et échevins, un receveur des sommes ci-dessus, lequel le premier août de chaque année, présentera son compte à Messieurs du Bureau, et leur remettra en même temps le produit de sa recette.

# ART. 6.

Le montant de ladite recette sera employé, sçavoir : un tiers en livres de belles-lettres, dans lesquels on comprend l'histoire et tout ce qui appartient à la physique et aux mathématiques ; un tiers en livres de jurisprudence, médecine et chirurgie, et l'autre tiers en livres de commerce et navigation, ou en cartes maritimes.

Les Pères de l'Oratoire, qui composent la faculté des arts à Nantes, feront la liste des livres de belles-lettres qu'ils jugeront devoir être achetés.

Les avocats militans à Nantes, celle des livres de jurisprudence ; les médecins qui y exercent la

I74 APPENDICE

médecine, celle des livres de médecine et chirurgie, et les juges-consuls en exercice, la liste des livres de commerce et navigation, ainsi que des cartes maritimes.

Ces listes seront présentées, s'il est possible, immédiatement après la Saint-Martin, à Messieurs du Bureau, qui les approuveront et y feront les changements qui leur paraîtront convenables. Les listes ainsi arrêtées, Messieurs du Bureau seront chargés de faire acheter les livres, et de les faire conduire à Nantes, après quoi ils seront délivrés au bibliothécaire pour les placer dans la bibliothèque publique, et il s'en chargera au pied de deux inventaires, dont l'un restera à la bibliothèque, et l'autre sera déposé aux archives de l'Hôtel de Ville.

#### ART. 7.

Les livres achetés des fonds appartenant à la bibliothèque, seront marqués en encre rouge au frontispice et à la dernière page, avec une estampille, au milieu de laquelle les armes de la ville seront, et à l'entour ces mots : Bibliotheca publica civitatis Nannetensis, et cette marque sera rendue publique par des affiches et publications, ou autrement, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, et que les livres sur lesquels elle se trouvera, puissent être perpétuellement réclamés.

## Art. 8.

La bibliothèque publique sera ouverte tous les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, depuis deux heures de l'après-midi jusqu'à six, en été, et en hiver jusqu'à cinq, à l'exception du mois de septembre, à commencer depuis la Nativité de la Vierge, du mois d'octobre tout entier, et du mois de novembre jusqu'à la Saint-Martin. Lorsque quelqu'un des jours indiqués sera une fête, l'ouverture de la bibliothèque sera renvoyée au premier jour ouvrable précédent.

#### ART. 9.

Les livres de la bibliothèque publique ne pourront en sortir ni être prêtés à qui que ce soit pour les emporter, sans une permission expresse du Bureau, laquelle ne sera accordée qu'en connaissance de cause, et par une délibération, au pied de laquelle celui qui voudra emporter le livre hors de la maison, s'obligera de le rapporter bien conditionné, dans le temps qui aura été prescrit.

# ART. 10.

Le bibliothécaire veillera à ce que dans aucun temps, ni sous aucun prétexte, on ne porte point de feu, ni même de lumière dans la salle de la bibliothèque.

# ART. II.

Le nom de ceux qui auront fait des présents de livres ou d'argent, pour l'augmentation de ladite bibliothèque, sera écrit sur les deux inventaires de livres, afin de transmettre à la postérité la mémoire de leur bienfait.

#### ART. 12.

Tous les ans à la Saint-Martin, il sera fait un récolement général des livres de la bibliothèque publique, tant de ceux dont la propriété est réservée aux Pères de l'Oratoire, et dont l'usage seu-

APPENDICE · 175

lement appartiendra à la ville et communauté de Nantes, que de ceux achetés des fonds de la bibliothèque. Ce récolement sera fait par un ou plusieurs commissaires du Bureau, en présence du bibliothécaire, et pour y vaquer, les commissaires se feront représenter le catalogue des livres dont la propriété est réservée aux Pères de l'Oratoire, ainsi que l'inventaire de ceux appartenant à la bibliothèque publique; il sera fait un procès-verbal dudit récolement, et deux expéditions dudit procès-verbal, dont une restera à la bibliothèque, et l'autre sera déposée aux archives de l'Hôtel de Ville.

#### ART. 13.

On se conformera, autant qu'il sera possible, pour l'arrangement des livres, à ce qui se pratique pour la bibliothèque publique des avocats à Rennes, et l'on en fera imprimer un répertoire ou catalogue général, dressé sur le modèle de celui qui a été fait en 1750 pour la même bibliotèque.

Fait et arrêté au Bureau de la maison commune de l'Hôtel de Ville de Nantes, le premier mars mil sept cent cinquante trois.

Ainsi signé, Bellabre, maire. Marcé, sous-maire. P. Bellabre. Alexandre. Ballais. Bernier de la Richardière. Giraud de la Prestière, procureur du roi sindic.

(Archives municipales, série GG, Bibliothèque publique.)





# XVIII

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant homologation du projet d'établissement d'une bibliothèque publique dans la maison des prêtres de l'Oratoire de Nantes.

[Versailles, le 26 juin 1753.]

UR la requête présentée au Roi en son Conseil par les maire et échevins de la ville et communauté de Nantes, contenant que depuis longtemps ils désireraient établir à Nantes une bibliothèque publique, le moment d'exécuter un dessein aussi louable et aussi utile, a paru favorable. Les prêtres de l'Oratoire de cette ville, qui possèdent une collection considérable de livres dans tous les genres, et un bâtiment très-propre à placer une bibliothèque, ont offert de céder à la communauté de Nantes l'usage de tous leurs livres et du bâtiment où ils sont placés, et même de fournir un bibliothécaire. Le projet de la bibliothèque publique a été dressé le premier mars mil sept cent cinquante-trois; il a été accepté par les prêtres de la maison de l'Oratoire de Nantes, le trente-un du même mois, et approuvé par leur supérieur général et ses assistants, le 6 avril suivant. La communauté de Nantes ayant choisi et nommé pour premier bibliothécaire le Père Giraud, ancien supérieur de la maison de l'Oratoire de cette ville, la délibération qui a été prise à cet effet le treize avril mil sept cent cinquante-trois, a été approuvée par le sieur intendant de Bretagne, le dix-sept; il ne reste aux suppliants que d'obtenir de Sa Majesté, conformément à une autre délibération du dix-huit du même mois d'avril, l'autorisation du projet dont il s'agit. A ces causes requéraient les supplians qu'il plût à Sa Majesté homologuer le projet de bibliothèque publique dans la maison des prêtres de l'Oratoire de Nantes, du premier mars mil sept cent cinquante-trois, accepté par lesdits prêtres le trente-un dudit mois, et approuvé le 6 avril suivant par le supérieur général et ses assistants, pour être exécuté selon la forme et teneur; en conséquence ordonner qu'à compter du jour de l'arrêt qui interviendra, tous les juges royaux, maires et échevins, juges-consuls, avocats, médecins, procureurs au Présidial, officiers de milice bourgeoise et capitaines de navires, qui seront à l'avenir reçus à Nantes, payeront, chacun en droit soi, les sommes pour lesquelles ils sont compris dans l'article 4 dudit projet, entre les mains de celui qui sera à cette fin commis par le Bureau de la communauté de Nantes, le tout conformément audit projet : enjoindre au sieur intendant et commissaire départi dans la province de Bretagne, de tenir la main à l'exécution dudit arrêt, lequel sera exécuté nonobstant oppositions ou empêchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé.

Vu ladite requête, signée Georges de la Roche, avocat des suppliants, ledit projet du premier mars mil sept cent cinquante trois, accepté le trente et un par les prêtres de l'Oratoire de la maison de Nantes, et approuvé le six avril par le supérieur général et ses assistants, la délibération du treize dudit mois d'avril, approuvée le dix-sept par le sieur intendant, et la délibération du dix-huit dudit mois ; ensemble l'avis du sieur le Bret, intendant en la province de Bretagne : le Roi en son Conseil, voulant favorablement traiter la ville de Nantes, a homologué et homologue le projet d'établissement d'une bibliothèque pablique dans la maison des prêtres de l'Oratoire de Nantes, arrêté au Bureau de ladite ville le premier mars mil sept cent cinquante trois, accepté par délibération capitulaire de la communauté des prêtres de ladite maison, le trente et un du même mois, et approuvé le six avril suivant par le supérieur général de l'Oratoire et ses assistants, pour être ledit projet exécuté selon sa forme et teneur ; veut et ordonne en conséquence . Sa Majesté, pour donner moyen au Bureau de ladite ville, comme administrateur de ladite bibliothèque, de l'augmenter et de l'enrichir par des livres choisis et utiles au public, qu'il soit pris annuellement, conformément à l'article 4 dudit projet, une somme de trois cents livres sur le produit des octrois de la communauté, pour être employée à l'achat de livres : ordonne en outre Sa Majesté que tous les juges royaux, les maires et échevins et les juges-consuls qui seront reçus à Nantes, y contribueront chacun pour une somme de dix livres; que les avocats qui se présenteront pour exercer leur ministère à Nantes, les médecins qui voudront y exercer leur profession, les officiers de milice bourgeoise lorsqu'ils seront admis pour la première fois dans le corps, les capitaines de navire qui prêteront serment en cette qualité au siège de l'amirauté, et les procureurs au Présidial, y contribueront aussi chacun pour la somme de six livres ; lesquelles sommes seront payées, chacun pour la part qui le concerne, entre les mains du receveur commis à cet effet par le Bureau de ladite ville avant que de pouvoir être admis à prêter serment, ni à aucune fonction desdites charges ou emplois, pour en être le montant employé sans aucun divertissement, ainsi que les trois cents livres à fournir par ladite ville de Nantes, à l'accroissement de la bibliothèque publique ; attribuant Sa Majesté au sieur intendant en Bretagne la connaissance des contestations qui pourront survenir à l'occasion de l'établissement de ladite bibliothèque, et des paiements et contributions à ce sujet, circonstances et dépendances, pour les juger, sauf l'appel au Conseil. Fait Sa Majesté défenses à tous juges d'en connaître, et à toutes personnes de se pourvoir pour raison de ce, ailleurs que pardevant ledit sieur intendant, à peine de nullité, cassation de procédures, et de tous dépens, dommages et intérêts. Et sera le présent arrêt exécuté nonobstant toutes oppositions ou autres empêchements quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la connaissance et à son Conseil, icelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d'État du Roi, tenu pour les Finances, à Versailles, le vingt-six juin mil sept cent cinquante-trois.

Signé, Devougny.

(Archives municipales, série GG, Bibliothèque publique.)





#### XIX

Arrêt du Conseil portant concession à la Communauté et aux habitants de Nantes de tous les atterrissements formés en Loire, au-dessus et au-dessous des ponts, par la construction des digues exécutées aux frais de la ville.

[Versailles, le 21 mars 1758.]

un la requête présentée au Roi, en son Conseil, par les maire et échevins de la ville de Nantes, pour leur communauté, contenant que Sa Majesté a accordé des fonds considérables, et les États de Bretagne en ont destiné de pareils depuis quelques années, pour le rétablissement de la Loire, qui était presque entièrement perdue par la grande quantité de sables qui se sont déposés dans différents endroits, ce qui a occasionné ou l'élargissement ou la division en plusieurs branches du lit de cette rivière, et a conséquemment diminué l'action de l'eau dans le chenal ordinaire de la navigation. Que pour y remédier l'on a, sur les dessins et sous la direction du st Magin, ingénieur de la marine, commencé par faire construire, comme on voit sur le plan ci-joint, levé par le s' Fougeroux de Blavaux, ingénieur ordinaire de la marine, une digue entre le pré au Duc et le pré de Biesse, une entre le pré de Biesse et le Bois-Joly, une entre le Bois-Joly et le pré d'Amont, une entre le pré d'Amont et l'Île Beaulieu ; que ces quatre digues, ayant réuni un grand volume d'eau, à celui qui passait ordinairement devant la ville de Nantes, la profondeur de l'eau a augmenté considérablement, et les constructions ont repris une profondeur suffisante pour le temps présent; que les digues, dont il est ci-dessus parlé, ayant déjà fait amasser beaucoup de sables dans les endroits où l'on a intercepté les eaux, on se propose de faire atterrir au moyen de plantations toute la partie marquée en jaune et cotée A sur le plan, contenant ladite partie suivant l'état d'évaluation ci-joint, deux cent onze journaux, dont quatre-vingt-six entre le pré d'Amont et le pré de Biesse au-dessus des ponts, et cent vingt-cinq entre le pré au Duc, Bois-Joly et le pré d'Abas ; que l'on a fait aussi une digue à l'entrée du petit bras d'eau par où se dégorgeait autrefois la rivière de Sèvre ; ce qui occasionnera l'atterrissement du petit canal le long de l'Ile des Chevaliers, cotée B, jusqu'à l'Île de Botty au moyen de plantations et autres ouvrages que l'on fera pour déterminer le chenal à se porter du côté de Roche-Morice. Cet atterrissement sera, suivant l'état d'évaluation de cent dix journaux, savoir : quarante trois journaux et demi entre le pré des Couëts et l'Île des Chevaliers, et soixante-deux journaux et demi vis-à-vis le pré des Couëts, au-dessus de l'Île des Chevaliers ; que le volume d'eau qui passait autrefois entre l'Île Cheviré et celle de Botty ayant été intercepté par une digue, il s'est déjà amassé une assez grande quantité de sables dans la partie

marquée en jaune et cotée C sur le plan, et que conséquemment on se propose de réunir l'Ile de Cheviré à l'Ile Botty par des plantations, piquettements et autres ouvrages nécessaires. Cette partie comprend suivant l'état d'évaluation cent vingt-trois journaux, dont soixante-quatre entre l'Île Cheviré et l'Île Botty, au-dessus de la digue, et cinquante-neuf entre l'Île Cheviré et l'Île Botty, au-dessous de la digue; que la digue, qui a été faite entre l'Ile d'Indret et Boiseau, ayant intercepté le très grand volume d'eau qui y passait, il s'est amassé une grande quantité de sables le long de l'Ile Pivin, Marotte et Caster, ce qui procurera au moyen des plantations l'atterrissement de la partie marquée en jaune, et cotée D sur le plan, étant le long des Iles d'Indret, Caster, Marotte et Pivin, et contenant soixante-quinze journaux, suivant ledit état d'évaluation. Que les eaux étant interceptées entre l'Île d'Indret et Boiseau, et le courant de l'eau étant extrêmement faible entre l'Île Maindine et l'Ile Rangeot, on pourra les réunir au moyen de plantations et autres ouvrages. Cette partie est cotée E sur le plan et contient suivant l'état d'évaluation, entre les Iles Maindine et Rangeot et la terre ferme soixante-dix-neuf journaux. Que la digue d'Indret ayant aussi intercepté le volume d'eau qui passait entre l'Ile Saint-Jean et l'Ile Trindière, on pourra, par des plantations sur les sables qui s'y déposent, réunir ces deux îles, ce qui mettra la rade du Pellerin dans un état à ne plus éprouver les changements désavantageux occasionnés par la trop grande largeur de la rivière ; cette partie est cotée F sur le plan et contient suivant l'état d'évaluation le long du coteau de Boiseau, et entre les Iles Saint-Jean et la Trindière, cent journaux. Que l'Ile de Bois, l'Ile de Masses et l'Ile Saint-Nicolas ayant beaucoup de sables dans la partie du Nord, on se propose d'atterrir au moyen des plantations toute la partie du Nord de ces îles, marquée en jaune sur le plan et cotée G, laquelle partie contient suivant l'état d'évaluation cent soixante-deux journaux, dont quatre-vingt-sept entre l'Ile de la Folie et l'Ile de Bois et le long de l'Ile de Bois, et soixantequinze entre l'Île Saint-Nicolas et l'Île des Masses : qu'on se propose de faire à la tête de Belle-Île et à celle de Sardine une digue pour intercepter le volume d'eau qui coule entre ces deux îles, et faire tarir au moyen des plantations toute la partie marquée en jaune sur le plan et cotée H, contenant suivant l'état d'évaluation mille soixante et onze journaux, savoir : trois cents entre les îles de Belle-Ile et de Sardine, le pré Héré et la terre ferme, et sept cent soixante et onze entre Belle-Ile, la Maréchalle, le Grand-Vazou et le Migron. Que les épics que l'on fera devant la partie du Nord de Belle-Ile devant déterminer le chenal de la navigation à se porter le long de cette île, les atterrissements du côté opposé, comprenant depuis le Donjon jusqu'au Port-Launay, deviendront faciles au moyen des plantations et piquettements; cette partie est cotée I sur le plan et contient suivant l'état d'évaluation, depuis le Port-Launay jusqu'à Donges et entre l'Ile Pipy et la terre ferme, deux mille journaux. Que l'Ile Carnay ayant de sa nature beaucoup de sables tout autour, on se propose d'augmenter sa grandeur au moyen de tous ces ouvrages qu'on peut faire pour y parvenir, cette partie est cotée L sur le plan et contient entre le grand et petit Carnay deux cent vingt-cinq journaux. Que tous les terrains que l'on peut atterrir dans la rivière de Loire, par les travaux faits et à faire pour le rétablissement de la navigation, montant à quatre mille cent cinquante deux journaux, il y en a trois mille deux cent quatre-vingt-seize, faisant les trois derniers articles ci-dessus, qui ne pourront produire de terrains bons à être mis en valeur, qu'après un travail continuel pendant bien des années, étant dans le bas de la rivière et exposés à de très fortes marées. Que tous ces ouvrages exigeront un entretien annuel et considérable, et qu'il faudra de temps en temps en ajouter quelques-uns pour assurer et perfectionner les anciens. Qu'il n'est pas juste que le Roi ou la province soient chargés de cette dépense perpétuelle. Que la communauté de Nantes, dont les

revenus modiques peuvent suffire à peine à l'entretien de ses quais, ports et ouvrages publics, n'étant pas en état d'y fournir, il s'agit de trouver d'autres moyens pour assurer à jamais le succès d'une entreprise aussi utile et qui intéresse non seulement la ville de Nantes, mais le royaume en général, que ladite Loire traverse presque dans toute son étendue ; qu'il s'en est présenté un bien naturel dans les atterrissements ci-devant énoncés, si Sa Majesté, à qui ils appartiennent comme faisant partie du lit de cette rivière et comme créés par les ouvrages faits à ses dépens et à ceux de la province de Bretagne, voulait en faire concession à la communauté de Nantes, pour en faire et disposer comme bon lui semblerait, à la charge de fournir à perpétuité à tous les frais qu'exigera l'entretien desdits ouvrages, et en outre de payer au domaine du Roi une rente annuelle et censive de dix livres. Qu'il est à désirer que cette demande faite par les maire et échevins de la ville de Nantes, pour leur communauté, de ces atterrissements, leur soit accordée promptement, afin qu'ils puissent, sous les ordres du s' commissaire départi et la direction du s' Magin, faire faire dès à présent des plantations sur les terrains ci-devant désignés et se mettre en état d'en retirer des fonds qui serviront à l'entretien de la navigation de la même rivière de Loire. Oui le rapport du s' de Boulongue, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances;

Le Roi, étant en son Conseil, ordonne que par les sieurs commissaires nommés pour la vente des domaines, il sera, pour et au nom de Sa Majesté, fait concession à la communauté et habitants de la ville de Nantes de tous les terrains qui ont été et seront atterris par les digues et autres travaux que la communauté a faits ou pourra faire dans la rivière de Loire, au-dessus et au-dessous des ponts de ladite ville, de quelque étendue que puissent être lesdits terrains désignés en la requête des maire et échevins de ladite ville, et sur le plan qui en a été levé par le s<sup>r</sup> Fougeroux de Blavaux, ingénieur ordinaire de la marine, lequel plan demeurera annexé à la minute du contrat qui sera passé par lesdits sieurs commissaires, pour par ladite ville de Nantes jouir desdis terrains avec faculté de les vendre et aliéner à son profit ainsi qu'elle avisera, à condition d'en employer le produit à l'entretien et aux réparations des digues et autres ouvrages qui seront jugés nécessaires pour la navigation dans ladite partie de la rivière de Loire; et à la charge, en outre, de payer au domaine de Sa Majesté, à compter du jour du contrat, un cens de dix livres par chacun an, ledit cens emportant lods et ventes aux mutations qui pourront arriver desdits terrains, suivant la coutume des lieux.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt et un mars mil sept cent cinquante-huit.

Signé: PHELIPPEAUX.

(Archives municipales, série DD, atterrissements de la Loire.)





XX

Arrêt du Conseil, portant ordre de déborner les atterrissements de la Loire.

[Versailles, 24 août 1762.]

un la requête présentée au Roi en son conseil, par les maire et échevins de la ville de Nantes, pour leur communauté, contenant que Sa Majesté, par arrêt de son conseil du 21 mars 1758, aurait ordonné que, par les sieurs commissaires nommés pour la revente de ses domaines, il sera fait concession à ladite communauté de tous les terrains qui ont été ou seront atterris par les digues ou autres travaux que ladite communauté a fait ou pourra faire dans la rivière de Loire, au-dessus et au-dessous des ponts de ladite ville, de quelque étendue que puissent être les terrains désignés en la requête des suppliants, et sur le plan qui en a été levé, lequel demeurerait annexé à la minute dudit contrat qui serait passé par lesdits sieurs commissaires, pour ladite ville de Nantes jouir desdits terrains avec faculté de les vendre et aliéner à son profit, à condition d'en employer le produit à l'entretien et aux réparations desdites digues et autres ouvrages qui seront jugés nécessaires pour la navigation dans ladite partie de la rivière de Loire, et à la charge de payer au domaine de Sa Majesté un cens de dix livres par an, que lesdits sieurs commissaires, par contrat du 23 mai dudit an 1758, auraient fait ladite concession à la communauté et habitants de la ville de Nantes, pour et au nom de Sa Majesté, auxdites clauses et conditions qu'il a été fait depuis sous la direction du sieur Magin, ingénieur du Roi pour la Marine, de nouveaux ouvrages, dans la vue de perfectionner la navigation de ladite rivière de Loire, et entre autres des plantations sur les parties de terrains qui commençaient à s'élever, afin d'en accélérer l'élévation et de profiter des avantages que ces terrains devaient procurer; mais que les suppliants se seraient aperçus d'un inconvénient qui empêcherait la communauté de jouir de ces avantages s'il n'y était incessamment pourvu ; c'est que la plupart des propriétaires riverains de ces atterrissements pour agrandir leurs possessions sous le prétexte du droit d'alluvion, pourraient envahir lesdits atterrissements, à mesure qu'ils se formeront, s'il n'était mis des bornes fixes et certaines pour distinguer les possessions particulières desdits atterrissements, en sorte qu'il serait à désirer que le sieur intendant de Bretagne fût commis pour faire faire cette distinction, afin de prévenir ces inconvénients, Requéraient à ces causes les suppliants qu'il plût à Sa Majesté, ordonner que, par le sieur intendant et commissaire départi en la province de Bretagne, ou celui qui sera par lui subdélégué, il sera dressé procès-verbal de l'état et étendue actuels de tous les terrains qui sont ou seront atterris par les digues ou autres ouvrages que la communauté

de Nantes a fait ou pourra faire dans la rivière de Loire, au-dessus et au-dessous des ponts de ladite ville, dont la concession lui a été faite par contrat du 23 mai 1758, passé par les sieurs commissaires à ce députés par arrêt du 24 mars précédent. Comme aussi ordonner que le plan desdits terrains levé par le sieur Fougeroux de Blavaux, ingénieur de la marine, et annexé audit contrat, sera vérifié par le sieur Magin, aussi ingénieur de la marine, que Sa Majesté commettra à cet effet, sur la copie qui lui en a été ou sera remise par ladite communauté de Nantes, et ce en présence tant des députés de ladite communauté que des propriétaires, à cet effet duement appelés par affiche, et que par ledit sieur Magin il sera apposé des bornes auxdits terrains, lesquelles seront par lui marquées sur ledit plan, ainsi que l'étendue desdits terrains ; duquel plan il sera fait deux copies, dont l'une sera déposée au secrétariat de l'intendance, avec une expédition dudit procès-verbal, et l'autre remise aux archives de ladite ville et communauté, avec pareille expédition, pour y avoir recours au besoin. Vu ladite requête, l'arrêt du Conseil du 21 mars 1758, par lequel Sa Majesté aurait ordonné que par les sieurs commissaires députés pour la revente des domaines, il serait fait concession à la communauté de la ville de Nantes des terrains qui auraient été ou seraient atterris par les digues et autres travaux qu'elle avait fait ou pourrait faire dans la rivière de Loire au-dessous des ponts de ladite ville, pour en jouir, avec faculté de les vendre et aliéner à son profit, à condition d'en employer le produit à l'entretien et aux réparations desdites digues et autres ouvrages qui seraient jugés nécessaires pour la navigation dans ladite partie de la rivière de Loire, et à la charge de payer au domaine un cens de dix livres par an, le contrat passé en conséquence par lesdits sieurs commissaires à ce députés le 23 mai suivant, au profit de ladite communauté de Nantes, et le plan desdites îles et îlots annexé audit contrat, ensemble l'avis du sieur Vedier, subdélégué général de l'intendance de Bretagne. Oui le rapport du sieur Bertin, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances.

Le Roi en son Conseil, ordonne que, par le sieur intendant et commissaire départi en la province de Bretagne, ou celui qui sera par lui subdélégué, il sera dressé procès-verbal de l'état et étendue actuels de tous les terrains qui ont été ou seront atterris par les digues et autres travaux que la communauté de Nantes a fait ou pourra faire dans la rivière de Loire, au-dessus et au-dessous des ponts de ladite ville, dont la concession lui a été faite par contrat du 23 mai 1758, passé par les sieurs commissaires à ce député par arrêt du 21 mars précédent ; comme aussi ordonne que le plan de ces terrains levé par le sieur Fougeroux de Belleville, ingénieur de la marine, et annexé audit contrat, sera vérifié par le sieur Magin aussi ingénieur de la marine, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, sur la copie qui lui en a été ou sera remise par ladite communauté de Nantes, et ce en présence tant des députés de ladite communauté que des propriétaires (riverains) desdits terrains à cet effet duement appelés par affiches, et que par ledit sieur Magin il sera apposé des bornes auxdits terrains, lesquelles seront par lui marquées sur ledit plan, ainsi que l'étendue desdits terrains ; duquel plan il sera fait deux copies, dont l'une sera déposée au secrétariat de l'intendance, avec une expédition dudit procès-verbal, et l'autre sera remise aux archives de ladite ville et communauté, de même avec une expédition dudit procès-verbal, le tout aux frais de ladite communauté de Nantes.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le vingt-quatrième jour d'août mil sept cent soixante-deux.

Signé sur l'original en vélin : Devougny. Collationné avec paraphe.

### XXI

Mémoire en forme d'observations des maire, échevins et procureur du roi syndic de la ville et communauté de Nantes, au sujet de l'arrêt du Conseil du 11 juin 1763, enregistré sur leur livre des délibérations le 23 dudit mois.

### A Monseigneur,

Monseigneur le duc d'Aiguillon, pair de France, comte d'Agenois, de Condomois et de Plelo, baron de Pordic, marquis de Moncornet, seigneur de Verest, Larçai et autres places, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, noble Génois, gouverneur général de la haute et basse Alsace, gouverneur particulier des ville, citadelle, parc et château de la Fère, lieutenant général de la province de Bretagne au département du comté nantais, commandant en chef dans ladite province.

### Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi.

Sur ce qui a été representé au Roi, étant en son Conseil, que les maires des villes et communautés de la province sont députés nés des villes et communautés à l'assemblée des Etats de cette province, que par conséquent le choix des sujets qui se présentent pour remplir les places de maire mérite une attention particulière, et qu'il arrive assez fréquemment entre lesdits maires des contestations au sujet des députations à l'assemblée desdits Etats; à quoi Sa Majesté désirant pourvoir a ordonné ce qui suit :

### OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Tout annonce jusqu'au préambule même de ce nouveau reglement, qu'il ne paraît pas avoir été fait pour la ville et communauté de Nantes.

En effet, la mairie de Nantes que créa François second, par son édit de janvier 1559, à l'instar de celle d'Angers, a des droits, privilèges et anciens usages que n'a aucune des autres communautés des villes de la province; droits, privilèges et usages dans lesquels de tout temps elle a été confirmée par tous nos Rois, sans qu'aucune communauté ait jamais réclamé contre. Elle est en état de le justifier par des titres tant anciens que nouveaux, dont l'authenticité est hors de toute atteinte, dont elle produira, s'il en est besoin, des copies collationnées en bonne forme. Ces mêmes titres, auxquels sont conformes tous les registres de la ville, prouvent que les maires de Nantes, comme tous les autres officiers municipaux, et ceux de milice bourgeoise de cette ville, sont nommés immédiate-

ment par Sa Majesté, qui choisit sur le nombre de ceux qui ont eu le plus de suffrages à l'assemblée générale du corps politique des habitants, tels sujets qu'il lui plait pour remplir ces places. C'est une des prérogatives de distinction que n'a aucune des autres communautés de la province.

On sait que depuis la création de la mairie jusqu'à l'édit bursal du mois de mars 1667, et l'arrêt du Conseil du 25 juin 1669, tous les officiers municipaux de Nantes avaient la noblesse transmissible à leur posterité, ce n'est que depuis cette époque que le privilège de noblesse a été borné au seul maire de Nantes après trois ans d'exercice, prérogative que n'ont point encore les autres mairies et syndicats de la province, d'ailleurs il n'y a jamais eu qu'un maire en même temps à Nantes, la ville ayant acquis à plusieurs reprises, pour des sommes immenses, les charges de maire en titre ancien et mitriénal, alternatif et mitrienal, comme les autres charges municipales créées successivement dans certaines circonstances des besoins de l'État; ainsi il n'y a point de contestations à craindre au sujet de la députation aux Etats de la province entre les differents maires, puisqu'il n'y en a jamais eu qu'un en exercice à Nantes, et encore moins avec les autres maires de la province, tout ayant été reglé il y a longtemps entre eux.

Cependant les maires de Nantes, par élection, n'ont pas toujours été députés nés aux Etats de la province, les premiers registres de délibérations, qui constatent les anciens usages de la mairie de cette ville, justifient que les maires en exercice et par élection étaient mis aux suffrages de l'assemblée municipale soit générale soit particulière du Bureau servant, comme les autres sujets éligibles ; ce n'est que depuis l'édit d'août 1692, qui créa les maires perpétuels en titre d'office à Nantes, avec le droit d'être députés nés aux Etats de la province, que l'ancien usage fut interrompu.

Le sieur Proust du Port-Lavigne est le seul qui ait possedé la mairie de Nantes, en titre d'office, depuis 1692, qu'il l'acquit, jusqu'en 1715, qu'il mourut. La communauté de Nantes, qui avoit été admise dès 1714 à rembourser cet office, effectua ce remboursement à la dame veuve du sieur Proust, pour une somme de 85213 , à laquelle M. l'intendant fixa la liquidation de cette charge.

Dès lors la communauté de Nantes, rentrée dans ses droits, rétablit l'ancien usage de procéder à la nomination de ses deux députés, à la pluralité des voix, tant pour le premier que pour le second deputé, et cela sur des listes separées qu'elle renouvelait chaque année, comme celles d'officiers de milice bourgeoise; au lieu que les listes d'officiers municipaux sur lesquelles l'assemblée générale des habitans procède à l'élection des sujets à envoyer à Sa Majesté, qui choisit pour chaque place tel sujet qu'il lui plait, sont permanentes, et ne font que se compléter d'année en année depuis près d'un siècle, à mesure qu'il en sort d'exercice, ou qu'il en meurt sans avoir passé en charge. Il est vrai que par différentes raisons de bienséance, lorsque le maire par élection paraissait désirer la députation, on la lui accordait et même celle de premier député, comme la seule convenable à sa dignité de chef de sa compagnie, mais il était toujours mis aux suffrages comme le second deputé.

En 1734 le sieur Vedier, alors maire par élection, étant absent lors de la nomination des deux députés aux Etats, prétendit et fit juger que le maire était premier député né aux Etats; il fit même casser (du moins provisoirement) une délibération du Bureau de ville qui ne l'avait pas nommé; mais après cette décision, qu'il déclara n'avoir fait rendre que pour la conservation des droits du maire, il écrivit au bureau ne vouloir point être député, et qu'ainsi on pouvait procéder à une nouvelle élection, ce que le Bureau servant exécuta.

D'observation que quelques temps auparavant, il avoit été decidé par arrêt contradictoire du Conseil d'état du Roi du 18 octobre 1733, que le député membre du Bureau de ville, soit le maire,

ou tout autre officier municipal, serait toujours le premier de droit, malgré tous les efforts de MM. le sénéchal et conseillers du Présidial qui prétendaient le contraire. Dès 1724, la même question avait été décidée au Conseil, en faveur du procureur du roi syndic qui avait été nommé par le bureau premier député, nonobstant le crédit de M. de la Gascherie sénéchal de Nantes, et une délibération des Etats qui l'avait admis à prendre la première place des députés de Nantes. En 1748, quelques contestations s'étant élevées entre le maire, le Bureau servant et le procureur du roi syndic pourvu en titre d'office, au sujet de la même députation aux Etats, Sa Majesté déclara par sa décision du 7 octobre 1748, que le maire (même par élection) était premier député né aux Etats de la province, et que le procureur du roi syndic (quoique pourvu en titre d'office) était seulement éligible, comme les autres membres du bureau, par la voye des suffrages.

Ainsi cette question autrefois controversée paraît aujourd'hui reglée définitivement, comme l'annonce le préambule de l'arrêt du Conseil du 11 juin 1763, à l'égard du rang des deux députés de la communauté de Nantes aux Etats de la province; il y à près d'un siècle et demi qu'il a été reglé par les Etats eux-mêmes.

Leur délibération du 6 juillet 1621 porte que le premier banc, destiné pour l'assise (ce sont les termes) de Mrs du tiers, demeurera particulier aux députés des communautés de Rennes et de Nantes, et pour le surplus des députés des communautés, ils prendront place indifféremment ainsi qu'ils arriveront à l'assemblée.

De plus le maire de Nantes, (et c'est peut-être le seul de la province qui soit véritablement fondé en titre) a le droit d'entrer et assister aux Etats, pendant toute la tenue, l'épée au côté, en vertu d'une délibération du 9 novembre 1667, rendue en faveur du sieur Lorido du Mesnil, maire et ancien deputé de Nantes aux Etats de cette année là. C'est depuis cette époque remarquable, que le bureau de ville fait présent au maire, par élection, d'une épée décente et convenable à sa dignité.

Le privilège des maires parait même s'être étendu au second deputé, de la même ville, lorsqu'il n'est point officier de robe, puisqu'aux derniers Etats, tenus à Rennes en 1762, le sieur Berrouette, avocat du roi de la monnaie, et qui siége à ce tribunal l'épée au côté, n'a pas cessé d'assister l'épée au côté à ces Etats, en la chambre de son ordre, dans celle de l'église et sur le théatre, pour y porter l'avis du sien ; d'ailleurs on sait, et les registres des Etats et ceux de la ville en font foi, que depuis l'érection de la mairie de Nantes, ou environ, lorsque cette auguste assemblée s'est tenue à Nantes tous les membres du Bureau servant y ont assisté, comme deputés avec voix délibérative, quoique deux seulement d'entre eux aient eu la retribution de 300 # chacun, fixée par le reglement de 1681. Il est de notoriété publique qu'aux derniers Etats tenus à Nantes, en 1760, tout le Bureau servant, depuis le maire jusques au procureur du roi syndic inclusivement, y assistèrent en qualité de députés, après avoir justifié de leur droit et possession depuis plus d'un siècle et demi, et cela sans aucune réclamation ni opposition de la part de son ordre ni des deux autres. De toutes ces observations préliminaires, et qu'on a cru essentielles, il résulte évidemment qu'il ne doit y avoir dorénavant aucune contestation du moins raisonnable au sujet du premier et du second deputé de la communauté de Nantes, entre les maires de cette ville, et les autres deputés des communautés de la province, conséquemment que l'arrêt du Conseil, du 11 juin 1763, ne parait pas devoir regarder la communauté de Nantes, si tout a été decidé et reglé à son égard, soit par l'autorité souveraine, par les Etats de la province ou par une possession immémoriale qui tiendrait lieu de titres si l'on n'en avait pas.

### ARTICLE 1er.

APPENDICE

Nul ne pourra passer contrat d'une charge de maire d'une ville et communauté de la province de Bretagne, ni demander des provisions en conséquence qu'il n'en ait auparavant obtenu l'agrément du Roi, lequel agrément demeurera attaché sous le contrescel des provisions.

### OBSERVATION.

La communauté de ville de Nantes ne peut qu'applaudir à la sagesse de cette première disposition de l'arrêt du Conseil, puisqu'elle ne tend qu'au bien de la chose, il serait justement à souhaiter que ceux qui penseront dorénavant à se faire pourvoir en titre ou par commission, d'offices municipaux, et surtout de celui de maire que le nouveau reglement a principalement en vue, ne fussent admis à de pareils offices, qu'après avoir obtenu un certificat des officiers municipaux en exercice des villes, dont ils voudront occuper les places et sur tout la premiere. C'est ainsi que Mst le chancelier ordonne qu'il en soit usé à l'égard des officiers de judicature; avant que les sujets qui se présentent puissent traitter d'aucune charge, il est necessaire qu'ils aient l'agrément de la compagnie dans laquelle ils se proposent d'entrer. Il est naturel de penser que si ces sujets qui se présentent sont de la ville, les officiers municipaux en exercice sont en état et à portée de juger de la capacité, de la façon de penser et d'agir, en un mot de la conduite de chaque sujet : par ce moyen la religion du Roi et de nosseigneurs de son Conseil ne serait jamais surprise, et l'agrément de Sa Majesté serait toujours donné en parfaite connaissance de cause; cette formalité serait encore plus nécessaire, lorsque les offices municipaux donnés par commission sont comme abandonnés à la volonté d'un traitant, qui a moins en vue l'interêt public que le sien propre.

Au surplus le motif de cette représentation, que les officiers municipaux de Nantes prennent la liberté de faire à Monseigneur le duc d'Aiguillon, suffit pour la lui faire écouter favorablement puisqu'elle ne tend qu'à l'utilité publique, et au maintien des lois.

### ARTICLE 2º.

Dans les villes et communautés qui ont reuni les charges de maire au corps de la communauté, les maires ne seront élus que parmi ceux qui auront obtenu l'agrément du Roi, pour concourir à la dite élection, et à cet effet les communautés enverront au gouverneur, ou au commandant en chef, s'il est dans la province, la liste de ceux qui pourront, et qui seront dans le cas de prétendre aux places de maire, vacantes par mort ou autrement, et il ne sera procédé à l'élection qu'après le retour de la liste duement approuvée par les dits gouverneur, ou commandant, suivant les pouvoirs qui lui ont été donnés à cet effet par Sa Majesté.

### OBSERVATION.

La communauté de ville de Nantes est dans le cas de cet article ; elle a réuni plusieurs fois à son corps l'office de maire, comme les autres offices municipaux, pour des sommes immenses qu'elle a successivement payées à Sa Majesté, dans le cas des besoins de l'Etat ; en ces circonstances elle a plutôt consulté son zèle, pour le service de la patrie, que ses facultés qui ont diminué, comme ses charges ont considérablement augmenté.

Le detail de ces sommes payées au tresor royal, pour le rachat de ces charges et du droit d'élection, paraitrait incroyable si les officiers municipaux n'étaient pas en état d'en représenter les

preuves de la derniere authenticité: jamais la communauté de Nantes n'a été dans le cas d'envoyer à l'approbation les titres des sujets éligibles pour les places d'officiers municipaux, avant de procéder à leur élection, par la voye des suffrages publics, dans une assemblée générale du corps politique des habitants, convoquée à cet effet en vertu de la permission des supérieurs.

Il n'est pas moins incontestable, (comme une foule innombrable de titres authentiques le justifie), que le Roi seul choisit ces officiers municipaux, et ceux même de la milice bourgeoise, entre ceux qui lui sont proposés, comme ayant le plus de suffrages pour chaque place, suivant qu'il est porté au procès verbal de l'assemblée générale, lequel est envoyé à M. le gouverneur, qui le présente à Sa Majesté pour faire le choix qui lui plait.

Cela est si vrai qu'on a des exemples que Sa Majesté, par la plénitude de sa puissance souveraine, a quelquefois nommé pour maires des sujets qui n'étaient pas du nombre des trois compris dans le procès verbal d'élection, mais ce sont des exceptions à la loi générale, qui loin de la détruire la confirment.

### ARTICLE 3e.

Les maires par élections, après leur temps d'exercice ordinaire expiré, pourront être continués par leur communauté, sous le bon plaisir du Roi; en conséquence lesdites communautés se pourvoiront vers le gouverneur de la province ou le commandant, lorsqu'il s'agira de les continuer.

### OBSERVATION.

Il est tout naturel de penser qu'un maire, ainsi que tout autre officier municipal, ne peut être continué après le temps de son exercice expiré, que sous le bon plaisir du Roi, puisque cette continuation est par elle-même une espèce de nouvelle élection, qui ne peut se faire que par la même autorité qui a fait la première avec les formalités usitées.

L'usage à Nantes, depuis plus d'un siècle, est de continuer les maires par élection, dont l'exercice est borné à deux ans, quand le besoin du service paraît l'exiger; cette continuation n'est point fixée à aucun temps determiné; cela dépend uniquement des circonstances, et de la volonté du Roi. Dans le principe, l'exercice de la mairie n'était que d'un an, ensuite de deux, enfin de trois pour acquérir la noblesse au maire; depuis que cette précieuse prérogative, qui suivant l'édit de création de la mairie de Nantes à l'instar de celle d'Angers, était communicative à tous les officiers municipaux, et transmissible à leur posterité, est bornée au maire seul, on sait que depuis l'édit bursal de mars 1667, la noblesse n'a été accordée qu'au seul maire; c'est l'objet des nouvelles tentatives que font les officiers municipaux, actuellement en exercice, pour être rétablis dans leur ancien droit suivant leur titre de création, et que Sa Majesté semble leur avoir promis par ses lettres patentes du 30 janvier 1750 en forme de provision des dix neuf offices municipaux réunis au corps de ville, moyennant la finance de cent trente deux mille quatre cent soixante deux livres, non compris celui du procureur du roi syndic que possédait alors en titre depuis 1734 le sieur Retaud du Fresne. Ces lettres patentes portent en termes formels:

« Nous avons réuni et réunissons par ces présentes au corps de la dite communauté, pour en être les fonctions faites par les sujets dont elle aura fait choix et en jouir par eux aux honneurs, pouvoirs, autorité, fonctions, privilèges, rangs, séances, exemptions et droits attribués à leurs offices par les édits de leurs créations, déclarations, arrêts et reglements, rendus en conséquence »; n'y auroit-il

pas de la témérité à prétendre qu'une telle énonciation de la volonté positive du souverain ne contient que des clauses de style.

Quoi qu'il en soit, indépendamment des anciens usages et privilèges fondamentaux du gouvernement politique de la mairie de Nantes, elle doit depuis long-temps se pourvoir immédiatement vers Sa Majesté, moins pour approuver l'élection que l'assemblée générale des habitans a faite, qu'afin que le Roi la fasse lui-même après l'examen du procès verbal, qui contient les noms des sujets éligibles qui ont eu le plus de suffrages; procès verbal qui lui est présenté par M. le gouverneur, auquel l'usage actuel est de l'envoyer à cet effet; il semblerait donc que cela devrait suffire pour la communauté de Nantes, qui seule, entre toutes les autres de la province, a l'honneur de recevoir immédiatement du souverain ses officiers municipaux et de milice bourgeoise.

### ARTICLE 4e.

Les maires en titre, ainsi pourvus, et les maires par élection, ainsi élus, résideront dans la ville dont ils seront maires, et ne pouront s'absenter sans la permission du commandant en chef et de l'intendant, ils paieront la capitation due et ne jouiront des privilèges attachés à leur charge de maire, que dans le lieu de leur résidence.

### OBSERVATION.

Rien de plus sage ni de plus utile que la nécessité indispensable de la résidence réelle de chaque maire, en titre ou par election, dans le lieu de son exercice habituel. Le contraire entraîne des inconvénients inséparables de l'absence du chef de toute compagnie, et surtout d'officiers municipaux; cependant on en a des exemples dans la province, mais ils sont abusifs; ainsi les maires, échevins et procureur du roi syndic de cette ville, où jamais pareil abus ne s'est introduit, n'ont à cet égard que de très humbles actions de graces à rendre au Roi et à nosseigneurs de son Conseil, qui ont regardé avec juste raison, la mairie, comme une espèce de bénéfice sujet indispensablement à résidence.

### ARTICLE 5e.

Les maires continueront d'être députés nés aux Etats de la Province; bien entendu que si dans la même communauté il y a un ancien maire en titre, et un maire alternatif aussi en titre, ils seront députés alternativement, à commencer par l'ancien, que s'il y a un maire en titre et un maire par élection, le maire en titre aura toujours la préférence pour la députation aux Etats, et en exclura le maire par élection, et que s'il y a deux maires électifs, l'un ancien, l'autre alternatif, ils seront députés alternativement, à commencer par l'ancien.

### OBSERVATION.

On a ci-devant fait voir que jusqu'en 1692, que sa Majesté créa en Bretagne des maires perpétuels, en titre d'office, avec le droit d'être députés nés aux Etats de la province, les maires, comme les autres sujets éligibles, étaient mis aux suffrages pour cette députation, mais aujourd'hui c'est une affaire décidée, que les maires, même par élection, sont députés nés, sauf à choisir le second député par la voie des suffrages suivant l'ancien usage.

La communauté de ville de Nantes ayant acquis, pour des sommes immenses et à plusieurs reprises, toutes les charges de maires anciens alternatifs et mitriénaux, ainsi que tous les autres

osfices municipaux, excepté ceux des deux greffiers qui sont les seuls présentement en titre d'office, elle confond en elle tous les droits, privilèges, prérogatives et preséances attachés à ces différents offices, et les communique nécessairement aux officiers qu'elle présente à Sa Majesté, qui les nomme pour en faire l'exercice pendant le temps désigné. Ainsi toutes les distinctions mentionnées au présent article 5° sont comme étrangères à la communauté de Nantes, eu égard à l'état actuel de son gouvernement politique.

Elle observera seulement, qu'en cas qu'il arrivât par la suite des événements qui occasionneraient le démembrement de ces différents offices de maires, il paraîtrait assez juste que le Maire par élection, lequel est censé avoir le vœu du peuple, concourut à son tour à la premiere place de la députation aux Etats, avec les maires en titre; car il est évident qu'on ne pouroit guère, avec bienséance, lui refuser la seconde, pour peu qu'il parut la désirer, mais en ce cas cela feroit perdre à la ville son droit de nomination par la voie des suffrages, cette communauté étant autorisée à avoir de tout temps deux députés aux Etats de la province. De plus on a déja observé à l'egard de ce second député, que de quelque qualité qu'il soit, même le premier officier de justice, il ne peut jamais avoir le pas sur l'autre député de la ville, soit un échevin ou le procureur du roi syndic, comme cela fut décidé en 1724 en faveur du sieur de la Blanche Cottineau, procureur du roi syndic, nommé premier député par le Bureau de ville, contre M. le sénéchal de Nantes, qui avait eu le crédit de se faire autoriser par délibération des Etats, à prendre la premiere place quoiqu'il n'eut été nommé que le second; pareille contestation fut décidée par arrêt du Conseil du 18 octobre 1733, en faveur des députés du Bureau de ville.

### ARTICLE 6e.

Lesdits maires, soit en titre soit par élection, seront tenus d'assister aux assemblées des Etats, sans pouvoir s'en dispenser, si ce n'est en cas d'excuse légitime qui sera agreé par le commandant en chef, s'il est dans la province, ou en son absence par l'intendant de la dite province, lequel, attendu la célérité du fait, ordonnera sur le champ aux communautés de nommer d'autres députés. Les députés ainsi nommés par remplacement des maires, ne pouront avoir entrée en séance à l'assemblée des Etats, qu'au préalable leur nomination n'ait été approuvée par les commissaires du Roi qui y assisteront de sa part. Veut sa Majesté que le présent reglement soit bien et dûment executé, dérogeant à cet effet à tous édits et arrêts à ce contraires, qu'il soit enrégistré au greffe des communautés de la province de Bretagne; enjoint au sieur intendant et commissaire départi en la dite province de tenir la main à son enregistrement, et à son entière exécution.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 11e jour du mois de juin 1763. Signé, Phellipeaux.

Ensuite est l'ordonnance de M. Vedier, subdélégué général de l'intendance, pour l'exécution dudit arrêt du Conseil, lequel a été enregistré sur le livre des délibérations de la ville et communauté de Nantes, le 23 juin 1763.

### OBSERVATION DERNIÈRE.

Il est de la regle que tout deputé d'une communauté aux Etats de la province ne puisse se dispenser d'y assister qu'après avoir fait agréer comme légitimes, ses excuses par le commandant en chef, ou en son absence par l'intendant. Si elles sont admises, il doit être aussitôt ordonné aux communautés, qui en sont instruites par leurs députés, d'en nommer un autre. Mais à Nantes, si ce

député qui aura une excuse legitime est le maire, par conséquent le premier député, le second le remplacerait de droit, sauf à la communauté à en nommer un autre second; c'est ce que le nouveau reglement n'a point prévu, nouvelle preuve qu'il n'a eu en vue que les villes et communautés qui n'ont qu'un deputé, car il dit bien que le maire est deputé né, mais non le premier, conséquemment, les officiers municipaux de Nantes sont en droit de juger que l'arrêt du Conseil en question ne doit point regarder la communauté de Nantes, qui, de tout temps, a eu deux députés aux Etats, ainsi que ses droits et usages particuliers qui l'empêchent d'être assimilée aux autres communautés de la province.

Qu'il soit permis aux officiers municipaux de Nantes d'observer que, jusques à présent, aucun reglement n'avait obligé un député nommé par la communauté, de faire approuver son choix par nosseigneurs les commissaires de Sa Majesté; elle ne fait par cette élection qu'obéir aux ordres du Roi, et user de son droit en nommant pour députés ceux qu'elle juge les plus propres à concilier les intérêts de Sa Majesté qui leur ordonne de le faire avec ceux de la province, lesquels, quand ils sont bien entendus, doivent être réputés les mêmes.

S'il est permis d'alléguer en pareille matière des raisons de convenance et de bienséance, ne serait-il pas plus que désagréable par exemple, à un des députés de Nantes, pour assister aux Etats indiqués au fond de la province, après avoir essuyé la fatigue d'un pareil voyage, d'être obligé, la veille de l'ouverture des Etats, de s'en retourner honteusement dans la ville, si par hasard de faux rapports lui avaient attiré la disgrace de nosseigneurs les commissaires du Roi? La crainte d'un pareil traitement n'obligerait-elle point plusieurs bons sujets à faire leur possible, pour n'être point compris dans ces députations et éviter une pareille humiliation? le bien du service n'en souffrirait-il point? Heureusement nosseigneurs les commissaires des Etats sont justes dans leurs décisions, mais est-il impossible que leur religion ne soit surprise? La communauté de Nantes, qui a besoin plus que jamais d'être soutenue et rétablie dans son ancien état, qui lui meritait la considération des supérieurs et le respect des peuples, finit par observer en général, à l'occasion de l'arrêt du Conseil du 11 juin 1763, que c'est forcément qu'elle est entrée, dans un certain détail, mais elle ne le poussera pas plus loin, dès lors qu'il a plû à Sa Majesté de déroger expressément à tous édits et arrêts contraires au nouveau reglement; mais ses officiers municipaux préposés par état, par devoir, et par zèle à soutenir ses droits, privilèges, préeminences et usages dans lesquels Sa Majesté. à l'exemple de ses augustes prédecesseurs, l'a si authentiquement confirmée, n'ont pu se dispenser de les faire valoir en cette occurence. Les sommes immenses (comme on l'a deja dit et prouvé) qu'elle a versées successivement dans les coffres de Sa Majesté, pour la confirmation de ces mêmes privilèges, semblent bien mériter qu'ils soient conservés en faveur de sujets fideles, qui ont montré en tous les temps un zèle distingué pour le service du Roi et les besoins de l'Etat. Les officiers municipaux de Nantes, assurés d'avance par les bontés continuelles de Monseigneur le duc d'Aiguillon, qui a bien voulu leur permettre de lui faire part de leurs observations sur le nouveau reglement en question, osent espérer qu'en cette occasion importante, où il s'agit d'un grand changement dans le gouvernement politique, il leur accordera ses bons offices et sa protection auprès du Roi; la pureté de leurs intentions, et le motif de leurs représentations, forme pour eux un droit acquis, sur une protection toute puissante que notre illustre commandant ne refuse jamais à ceux qui l'ont justement méritée par leur attachement à la patrie.

(Archives municipales, série BB, nº 121.)

### XXII

Arrêt du Conseil, portant suppression des droits de havage perçus par l'exécuteur des hautes œuvres.

[Versailles, le 27 mars 1764.]

un la requête présentée au Roi, en son Conseil, par les maire, échevins et procureur du roi syndic de la ville et communauté de Nantes, contenant que depuis très longtemps les habitants de cette ville, ainsi que les gens de la campagne des paroisses circonvoisines, se sont plaints de la façon arbitraire, même injurieuse, avec laquelle l'exécuteur de la haute justice de Nantes perçoit certains droits, appelés de havage, dans les rues et le long des quais, tant de l'enceinte des murs que des faubourgs de ladite ville, les jours de marché, droits qu'il double même les jours d'exécution, outre d'autres petits droits qu'il lève journellement sur les menues denrées qui s'apportent dans ladite ville par les gens de campagne, ce qui lui tenait lieu d'appointements. D'un autre côté, les commis à la recette des droits d'octrois, dans leur visite, se trouvent compromis avec ledit exécuteur. Le corps de ville a cherché les moyens d'abolir cette espèce d'imposition qui occasionne des querelles continuelles avec cet exécuteur, et a même quelquefois fait déserter les petits marchés. En cet état, le nommé Victor Gasnier, qui remplit les fonctions de cet office, a représenté à ladite communauté que les douze cents livres qui lui ont été offertes pour tenir lieu de tous droits de havage les jours de marché et autres, à l'exception de ceux d'exécution qu'il continuerait de prendre doubles, ne suffisaient pas pour sa subsistance, celle de sa famille et de ses domestiques ; ce qui aurait engagé la communauté de Nantes à joindre trois cents livres aux douze cents livres proposées, pour faire un objet de quinze cents livres annuellement, qui serait payé audit exécuteur, aux conditions néanmoins de ne percevoir par lui aucun droit de havage, pas même les jours d'exécution, et de faire ôter de la place du Bouffay la potence qui y est plantée, pour la faire placer au lieu et au jour d'exécution, le tout à ses frais, ainsi qu'il est plus au long énoncé en l'acte de délibération des maire et échevins de ladite ville, du seize octobre mil sept cent soixante trois, au pied de laquelle est l'ordonnance de renvoi au Conseil du sieur intendant, et commissaire départi en Bretagne du neuf novembre suivant.

Requéraient à ces causes, les suppliants, qu'il plut à Sa Majesté homologuer ladite délibération du seize octobre mil sept cent soixante-trois; en conséquence autoriser les officiers municipaux de ladite ville à payer audit Victor Gasnier la somme de quinze cents livres par an, par forme d'appointements pour sa subsistance et autres frais, à condition qu'il ne percevra plus à l'avenir aucun droit

de havage quelconque, ni autres droits dans ladite ville, faubourgs et banlieue de Nantes, pas même les jours d'exécution, de faire ôter, dès à présent, de la place du Bouffay, la potence qui y est plantée, pour la faire placer au lieu et jour d'exécution indiqués, et la déplacer incontinent, c'est-à-dire après l'exécution faite, le tout à ses frais et dépens. Laquelle somme de quinze cents livres lui serait payée nette, quitte et exempte de toutes taxes et impositions, en quatre payements égaux de trois cent soixante-quinze livres chacun, et d'avance, sur les deniers d'octroi et patrimoniaux, indépendamment du logement, à lui accordé et donné par ladite communauté; et le tout avoir lieu tant en faveur dudit Gasnier, exécuteur, qu'à l'égard de ses successeurs audit emploi.

Vu ladite requête, ensemble la délibération du seize octobre mil sept cent soixante-trois, et l'ordonnance dudit sieur intendant et commissaire départi ; oui le rapport du sieur de Laverdy, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances, le Roi, en son Conseil, ayant aucunement égard à ladite requête, a autorisé et autorise les maire et échevins de la ville et communauté de Nantes à payer à Victor Gasnier, exécuteur de la haute justice de Nantes, et à ses successeurs dans ladite place, la somme de mille livres par an, pour leur tenir lieu de tous droits de havage, et de tous autres droits de cette nature généralement quelconques. En conséquence, fait, Sa Majesté, défense audit Gasnier, et à ses successeurs, de percevoir à l'avenir dans ladite ville et faubourgs et dans la banlieue d'icelle aucun droit de havage ni autres, pas même les jours d'exécucution. Ordonne, Sa Majesté, que ledit exécuteur sera tenu d'ôter dès à présent, de la place du Bouffay, la potence qui y est plantée, pour la faire placer au lieu et jours d'exécution indiqués, et l'ôter pareillement aussitôt après l'exécution faite, le tout à ses frais et dépens. Veut au surplus, Sa Majesté, que ladite somme de mille livres soit payée audit Gasnier et à ses successeurs, aux mêmes conditions, sur les deniers patrimoniaux et d'octroi de ladite ville et communauté de Nantes, quitte et exempte de toutes taxes et impositions, en quatre payements égaux de deux cent cinquante livres chacun par quartier et d'avance ; et ce indépendamment du logement que ladite communauté accorde audit exécuteur, et sans que lui ni ses successeurs puissent prétendre, sous quelque prétexte que ce soit, autres ni plus grandes sommes pour la suppression desdits droits de havage. Veut néanmoins, Sa Majesté, que la délibération des maire et échevins de ladite ville de Nantes, du seize octobre mil sept cent soixante-trois, soit exécutée en ce qui n'est pas contraire au présent arrêt. Enjoint au sieur intendant et commissaire député en Bretagne d'y tenir la main.

Fait au Conseil d'État du Roi, tenu à Versailles, le vingt-sept mars, mil sept cent soixantequatre.

(Archives municipales, série FF, exécuteur des hautes œuvres.)





### XXIII

Brevet du Roi portant autorisation d'établir des fiacres à Nantes.

[Versailles, le 3 juin 1768.]

A UJOURD'HUY, trois juin mil sept cent soixante-huit, le Roi étant à Versailles, le sieur Claude-Gabriel Jourdain a représenté à Sa Majesté, qu'il ne pouvait être qu'utile, dans une aussi grande ville que celle de Nantes, d'y établir des carrosses de place vulgairement appelés fiacres, comme il y en a dans Paris, à Bordeaux, à Lille et dans d'autres villes; et qu'il se proposait de faire un pareil établissement, s'il plaisait à Sa Majesté lui en accorder le privilège exclusif pour dix années. Qu'il y a dans la même ville des carrosses de remise, établis par le nommé Saget, et que si Sa Majesté voulait bien lui permettre d'en tenir aussi, le public y trouverait un nouvel avantage, et qu'il serait lui-même plus en état de bien soutenir le service des carrosses de place.

Sa Majesté, voulant favoriser tout ce qui peut contribuer à la commodité du public en ladite ville, a permis et permet audit sieur Jourdain d'établir tel nombre de carrosses de place ou fiacres, qu'il avisera dans ladite ville et faubourgs de Nantes. Et ce, aux conditions portées par la sentence du siège royal de police de ladite ville, du vingt-quatre avril mil sept cent soixante-six, par laquelle il avait été permis au nommé Dufrou de faire pareil établissement, laquelle est restée sans exécution, et moyennant telles autres conditions et règlements que ledit siège pourra estimer nécessaires; voulant, Sa Majesté, que ledit sieur Jourdain jouisse de ladite permission et privilège à l'exclusion de tous autres, pendant le temps et espace de dix années. Lui permet en outre, Sa Majesté, d'établir et faire rouler dans ladite ville, et au dehors, des carrosses de remise concurremment avec ledit Saget, et sans qu'un autre puisse en établir concurremment avec eux. A la charge, par ledit Jourdain, de remplir les conditions imposées audit Saget, par les sentences dudit siège royal de police de ladite ville, des premier septembre mil sept cent quarante-six, et dix-neuf octobre mil sept cent quarante-huit; et moyennant telles autres conditions et règlements que ledit siège jugera à propos.

Et sera enregistré au greffe d'icelui, le présent brevet, que, pour assurance de sa volonté, Sa Majesté a signé de sa main, et fait contresigner par moi, ministre secrétaire d'Etat et de ses commandements et finances.

Signé: Louis.

Et plus bas, PHELYPEAUX.

(Archives municipales, série HH, Jurandes et maîtrises, registres des réceptions, nº 18, fº 43.)



### XXIV

Projet de lettres patentes, portant une réforme complète de l'administration municipale de la ville de Nantes.

[Vers 1786.]

Louis, par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre, aux gens tenant notre cour de Parlement de Rennes, salut. La ville de Nantes étant devenue, par son commerce et par sa population, une des plus considérables de notre Royaume, il nous a paru nécessaire de porter nos regards sur son administration municipale; et par le compte qui nous en a été rendu, nous avons appris d'un coté, que le corps municipal, composé de six échevins, et d'un procureur syndic, est seul chargé de la régie des affaires de la communauté, sans aucun conseil d'administration; que, d'un autre côté, l'élection de ces officiers, au lieu d'être faite par les principaux corps de la ville, est au contraire le résultat des suffrages de la classe d'habitans la moins en état de le donner avec discernement.

Par un examen plus approfondi de cette administration, nous avons reconnu qu'elle embrasse une très grande multiplicité d'affaires, quelquefois épineuses, et souvent négligées, ou mal conduites par l'effet de la variation inévitable du système des administrateurs, qui éprouvant des changements trop fréquents, sont forcés de céder leurs places à d'autres, avant d'avoir pu former ou suivre l'exécution d'aucun projet de réforme ou d'utilité publique. En conséquence, nous avons jugé à propos d'établir un meilleur ordre dans l'administration de cette ville, soit en supprimant la forme actuelle d'élection des officiers municipaux, soit en prolongeant la durée de leur service, soit enfin en établissant un nouveau corps municipal composé d'une manière plus conforme à la constitution ancienne de notre province de Bretagne, et dont les assemblées dirigeront et soulageront l'administration des maires et échevins. A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit.

### ART. Ier.

L'assemblée générale de la ville de Nantes, qui se tient le 1er mai de chaque année, en exécution des lettres patentes du mois d'avril 1598, pour la nomination des maire et échevins, ensemble le Bureau établi pour l'administration des revenus et affaires politiques de ladite ville et communauté, seront et demeureront supprimés, à compter du jour de l'enregistrement des présentes.

### ART. 2.

Nous avons créé et établi, créons et établissons, dans la dite ville et communauté de Nantes, un corps d'administration qui sera composé d'une assemblée municipale et d'un Bureau servant.

### ART. 3.

L'assemblée municipale sera composée d'un maire, de six échevins, d'un procureur syndic, d'un trésorier et d'un greffier, et en outre de dix huit conseillers commissaires, qui seront pris, savoir : six dans l'ordre de l'Église, six dans l'ordre de la noblesse et six dans l'ordre du tiers, lesquels officiers municipaux et conseillers commissaires seront élus et nommés, en la forme prescrite par l'article suivant. Notre sénéchal, et notre procureur en la sénéchaussée de Nantes, les anciens maires et procureurs syndics, les juges et consuls en exercice, et le commandant du guet, auront pareillement entrée et voix délibérative aux dites assemblées. Le gouverneur de la ville, ou, en son absence le lieutenant du Roi, et deux députés de notre Chambre des comptes pourront, suivant l'usage, continuer d'assister à celles qui seront convoquées pour la nomination des échevins. Le Bureau servant sera composé du maire, des échevins, du procureur syndic, du trésorier et du greffier.

### ART. 4.

Tous les membres de la dite administration, mentionnés en l'article précédent, seront nommés, pour cette première fois, par une assemblée municipale extraordinaire composée des délibérans ci après, savoir : du gouverneur, ou en son absence, du lieutenant du Roi, de deux députés de la Chambre des comptes, de deux députés du Chapitre de la Cathédrale, ainsi que de celui de la Collegiale, et des deux plus anciens recteurs de la ville, des six gentilshommes dont la date de l'inscription aux États sera la plus ancienne, du sénéchal et de notre procureur en la sénéchaussée et siège présidial de Nantes, d'un député de chacun des sièges de l'amirauté, de la maîtrise des eaux et forêts et de la monnaie, des juges et consuls en exercice, d'un député de l'ordre des avocats, ainsi que de la communauté des procureurs et du corps des notaires royaux, d'un député de l'université, d'un lieutenant colonel et des deux plus anciens capitaines de la milice bourgeoise, des anciens maires et procureurs syndics et des officiers municipaux actuels; lesquels délibérans seront convoqués par nos ordres, et tenus de se rendre en l'Hôtel de ville, pour assister à la lecture et transcription des présentes, et procéder ensuite à l'élection ou nomination de tous les membres du corps municipal. A l'effet de quoi ladite assemblée élira par scrutin, trois sujets pour chacune des places de maire, échevins, procureur syndic et greffier; et nommera aussi, par scrutin, à la pluralité des suffrages, les conseillers commissaires des trois ordres. Le procès verbal d'élection des trois sujets pour chacun des offices municipaux, continuera d'être adressé au gouverneur des ville et château de Nantes, à l'effet de nous être présenté, pour être par nous choisi sur les trois sujets proposés, celui que nous jugerons à propos, suivant la forme et l'usage ci devant observés, et qui continueront de l'être pour les élections subséquentes.

### ART. 5.

Il ne pourra être pris de délibérations par l'assemblée municipale, ni par le Bureau servant, qu'autant que la dite assemblée sera composée de vingt et un délibérans au moins, et le Bureau servant

de cinq officiers municipaux, sans comprendre dans ce nombre le greffier, qui, dans aucun cas, n'aura voix délibérative, ni le trésorier ou miseur dans les affaires relatives à sa comptabilité.

### ART. 6.

Le Bureau servant sera chargé de tous les détails de l'administration et de l'exécution des délibérations de l'assemblée municipale, à la charge de lui rendre compte, tous les six mois, de ses opérations et de la situation des affaires de la communauté; voulons en conséquence, qu'après qu'il aura été pourvu, par l'assemblée municipale, à tout ce qui pourra intéresser le bien de l'administration, ladite assemblée ne soit plus convoquée que de six en six mois, à moins qu'il ne survint des affaires assez intéressantes pour exiger une assemblée extraordinaire, au quel cas, les officiers du Bureau servant ne pourront la convoquer, qu'après s'être pourvus, par devant nous, pour en obtenir la permission.

### ART. 7.

Les fonctions du maire et du procureur syndic exigeant une connaissance plus particulière des affaires de la ville, ces deux officiers ne pourront être choisis, la première fois, que parmi les anciens officiers municipaux; et dans la suite, ils ne pourront l'être, que parmi ceux qui auront passé par l'échevinage; nous reservant d'accorder à ceux qui auront été continués ou rappellés plusieurs fois aux dites places, et qui s'y seront distingués, par leur zèle et leur intelligence, les graces dont ils seront susceptibles.

### ART. 8.

La durée de l'exercice du maire et du procureur syndic sera de quatre années, après lesquelles néanmoins ils pourront être continués.

### ART. 9.

La durée de l'exercice des échevins sera pareillement de quatre années; mais la moitié d'entre eux sera renouvelée, tous les deux ans, en telle sorte qu'il y ait toujours trois échevins anciens et trois nouveaux, et pour établir le dit ordre alternatif, voulons que trois d'entre ceux qui seront nommés, en exécution des présentes, lesquels seront tirés au sort, sortent d'exercice, et soient remplacés, deux ans après leur élection, et que les autres continuent de servir encore, pendant deux ans. Il en sera usé de même à l'égard des conseillers commissaires des trois ordres. Voulons au surplus que les uns et les autres puissent être continués.

### ART. 10.

Les assemblées municipales seront toujours présidées, suivant l'usage, par le maire ou en son absence, par le premier échevin; ordonnons au surplus qu'il ne sera observé aucun rang dans l'assemblée, et que chacun soit tenu de se placer indistinctement à la suite de ceux qui auront pris leur place.

### ART. 11.

Le Bureau servant jouira seul des droits et privilèges attribués aux officiers municipaux, et les membres dudit Bureau auront seuls rang et séance dans les processions et cérémonies publiques. Ordonnons qu'ils seront tenus de s'assembler au moins une fois par semaine, pour l'expédition des

affaires de la communauté, et qu'il y aura un bureau toujours ouvert à l'Hôtel de ville, nous reposant sur leur zèle et leur intelligence pour tout ce qui concerne le bien de notre service et celui de leur administration.

### ART. 12.

Le Bureau servant fera tous actes conservatoires des droits et propriétés de la communauté, mais il ne pourra entreprendre aucun procès, sans l'approbation de l'assemblée municipale et l'autorisation du sieur intendant, qui ne pourra être accordée, que sur une délibération accompagnée d'une consultation d'avocats ; dispensons néanmoins ladite communauté d'obtenir ladite autorisation, pour défendre aux appels des jugemens rendus en sa faveur, ou pour se pourvoir par devant nous.

### ART. 13.

Les maire et échevins seront tenus de faire, à chaque assemblée municipale, un rapport par écrit de tout ce qui aura été fait, depuis la précédente assemblée, et des projets ultérieurs à exécuter, comme aussi de représenter les registres du miseur, avec un bref état de situation de la communauté; voulons que le raport du Bureau soit mis à mi-marge, avec la délibération qui aura été prise sur chaque article, et que le tout soit adressé au sieur intendant pour avoir son approbation, s'il y a lieu, et nous en être rendu compte.

### ART. 14.

Il ne pourra être accordé aucun traitement, pension ou gratification, que par l'assemblée municipale, et avec l'approbation du commissaire départi; le Bureau servant ne pourra pareillement, sans la participation de la même assemblée, faire exécuter aucuns ouvrages d'embellissement et autres (à l'exception de ceux de simple entretien), si ce n'est dans des cas urgents.

### ART. 15.

Tous les travaux publics approuvés par l'assemblée municipale, même ceux d'entretien, seront exécutés par adjudication, au rabais, à l'exception de ceux dont la dépense sera très modique, ou qui ne seront pas susceptibles d'une exacte évaluation, sur quoi nous nous en rapportons à la prudence du commissaire départi; ordonnons que les dites adjudications seront faites par le commissaire départi, et en son absence par son subdélégué, et ce d'après des plans et devis duement vérifiés et approuvés en la forme ordinaire.

### ART. 16.

Il sera incessamment délibéré sur les moyens d'acquitter les dettes les plus onéreuses de la communauté; voulons au surplus qu'il soit fait un nouvel état des charges fixes et annuelles de la communauté, qui sera adressé au sieur contrôleur général des finances, pour, sur le compte qui nous en sera rendu, être ledit état par nous autorisé, s'il y a lieu, pour servir de regle à l'avenir.

### ART. 17.

Le maire continuera d'exercer les fonctions de lieutenant général de police, et notre procureur en la sénéchaussée de Nantes continuera pareillement d'exercer les fonctions de procureur du roi au siège de police; mais en cas d'empêchement il sera remplacé par le procureur syndic de la commu-

nauté, que nous avons commis et commettons à cet effet. Permettons en outre à la communauté de nommer tel nombre de commissaires et inspecteurs de police qu'il sera nécessaire pour le maintien du bon ordre, et de leur attribuer, avec l'approbation du sieur intendant, des appointements et retributions proportionnés à leurs services.

### ART. 18.

Nous nous reservons au surplus de pourvoir en la forme ordinaire, et sur les mémoires et observations de l'assemblée municipale, à tout ce qui n'aura pas été prévu par ces présentes. Si vous mandons, etc.

(Archives municipales, série A A, nº 3.)





### XXV

Lettres patentes de Louis XVIII, autorisant la ville de Nantes à reprendre ses anciennes armoiries.

[Paris, 3 février 1816.]

ouis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Voulant donner à nos fidèles sujets des villes et communes de notre royaume un témoignage de notre affection, et perpétuer le souvenir que nous gardons des services que leurs ancêtres ont rendus aux rois nos prédécesseurs, services consacrés par les armoiries qui furent anciennement accordées auxdites villes et communes, et dont elles sont l'emblème; Nous avons, par notre ordonnance du vingt-six septembre mil huit cent quatorze, autorisé les villes, communes et corporations de notre royaume à reprendre leurs anciennes armoiries, à la charge de se pourvoir à cet effet par devant notre commission du sceau; Nous réservant d'en accorder à celles des villes, communes et corporations qui n'en auraient pas obtenu de Nous ou de nos prédécesseurs; et par notre autre ordonnance, du vingt-six décembre suivant, Nous avons divisé en trois classes lesdites villes, communes et corporations.

En conséquence le sieur Du Fou, maire de la ville de Nantes, département de la Loire-Inférieure, autorisé à cet effet par délibération du Conseil municipal de cette ville, du dix-huit décembre mil huit cent quinze, s'est retiré par devant notre garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'État au Département de la Justice, lequel a fait vérifier, en sa présence, par notre commission du sceau, que le Conseil municipal de ladite ville de Nantes a émis le vœu d'obtenir de Notre grâce des lettres patentes portant concession des armoiries suivantes: De gueules à un navire équipé, d'or, avec des voiles d'hermines, flottant sur des ondes d'azur, au chef d'hermines.

Et sur la présentation qui Nous a été faite, de l'avis de notre commission du sceau, et des conclusions de notre commissaire faisant près d'elle fonction de ministère public, Nous avons, par ces présentes signées de Notre main, autorisé et autorisons la ville de Nantes à porter les armoiries ci-dessus énoncées, telles qu'elles sont figurées et coloriées aux présentes.

Mandons à nos amés et feaux conseillers en notre Cour royale de Rennes, de publier et enregistrer les présentes : car tel est notre bon plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, notre Garde des Sceaux y a fait apposer, par nos ordres, notre grand sceau, en présence de notre Commission du sceau.

Donné à Paris, le troisième jour de février de l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt et unième.

Signé: Louis.

Par le Roi, le Garde des Sceaux de France; signé, Barbé-Marbois. Vu au sceau; le Garde des Sceaux de France: Barbé-Marbois.

(Archives municipales, archives modernes.)





### NOS FLEURONS

Nous devons à l'amabilité de notre excellent ami, Alexandre Perthuis, le dévoué trésorier de la Société des Bibliophiles Bretons, dont il est l'un des plus ardents promoteurs, la communication des fleurons ci-dessous décrits.

- P. 37. Revers d'un méreau, frappé sous le règne de Jean V. Croix cantonnée d'hermines. Légende: sit: Nome: DNI: BENEDIC.
- P. 43. Droit d'un fort joli méreau, attribué à la même époque. Un ange soutient la targe bretonne, chargée de neuf hermines. Légende en lettres onciales : AVE MARIA GRACIA PLENA DOMIN.
- P. 55. Sceau de la prévôté de Nantes, qui n'a pu être placé p. 51, à la suite de la pancarte des droits d'octroi. Droit. Dans la nacelle nantaise, le duc, armé de toutes pièces et en position de combat, porte sur l'écu l'échiqueté de Dreux au franc quartier d'hermines, ce qui indique le XIII° siècle, ou tout au plus le commencement du XIV°. Légende: s(igillum) prepositure nannetensis.
- P. 58. Revers du sceau précédent. La barque à un mât, avec les hermines. Légende : LE CONTRE SEAV DE LA PVOTE (prévoté) DE N(antes).
- P. 60. Reproduction du méreau de la page 43.
- P. 68. Revers de ce même méreau. Croix élégamment fleuronnée, cantonnée de quatre mouchetures. Par un manque d'attention de l'ouvrier typographe, ce joli bois a été mal placé. Légende: sit nomen domini benedictum.

202 NOS FLEURONS

- P. 86. Fin des mandements des ducs de Bretagne. Pied-fort de la reine Anne. Ecu mi-parti France et Bretagne, couronné et accosté d'une fleur de lis et d'une hermine également couronnées. Légende: ANNE: PAR: LA: GRACE: DE: DIEV: ROINE: DE: FRANCE. Revers. Champ semé de fleurs de lis et d'hermines. Légende: GECTES BIEN ET ENTENDES AV COMPTE.
- P. 100. Petit sceau de la mairie de Nantes. 1574.
- P. 109. Sceau de la mairie de Nantes. 1574.
- P. 117. Jeton municipal de Nantes, frappé après la soumission de la ville à Henri IV. Droit. Dans le champ la paix et la justice se donnant le baiser de paix. Légende: .ivstitia et pax. osculatæ sunt. psal. 84. Exergue: 1598.
- P. 119. Revers du même jeton. Dans le champ une caravelle, avec le chef d'hermines. Légende : CALCVLI. NOBILIISS. ÆDILIVM. NANNETEN.

Le jeton ci-dessous est le plus ancien de la série municipale. Au droit, il porte les armes de Bretagne, avec la devise: CALCVLI. NOBILISS. ÆDILIVM CIVIT. NANNETAN. Le revers représente la caravelle, symbole des armes de la ville, avec la vieille légende nantaise: OCVLI OMNIVM IN TE SPERANT DOMINE. Exergue: 1582.







# **TABLE**

| INTRODUCTION.                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Les cartulaires des privilèges                                                                                                                                                         |    |
| La dixième édition xxvn                                                                                                                                                                |    |
| DUCS DE BRETAGNE                                                                                                                                                                       |    |
| Jean III                                                                                                                                                                               |    |
| I-1331. — A la requête des bourgeois de Nantes et des marchands, le duc diminue les redevances perçues, sous le nom de dons, par la prévôté de Nantes, et supprime le                  |    |
| droit d'enregistrement des marchandises                                                                                                                                                | I  |
| II-1331. — Permet aux habitants de Nantes de s'affranchir de la taille, moyennant une assignation de 250 livres de rente annuelle                                                      | 4  |
| II-1333. — Assiette de 120 livres, 16 sous, 6 deniers de rente annuelle, donnée par les Nantais au duc, sur les sécheries de Saint-Mahé                                                | 5  |
| CHARLES DE BLOIS                                                                                                                                                                       |    |
| V-1344. — Les bourgeois l'autorisent à lever, seulement pendant un temps déterminé, les impositions de leur ville pour entretenir les murailles et payer les soldats                   | 7  |
| V-1345. — Autorise le Conseil des bourgeois à régler, d'accord avec le capitaine de la ville, les dépenses imposées pour l'entretien des fortifications et des soldats destinés à leur |    |
| garde, à laquelle contribueront les gens de Couēron, Aindre, Saint-Herblain et<br>Chantenay                                                                                            | 8  |
| Jeanne de Bretagne                                                                                                                                                                     |    |
| VI-1348. — La duchesse, femme de Charles de Blois, concède divers privilèges relatifs à la garde de la ville                                                                           | 10 |
|                                                                                                                                                                                        |    |

## JEAN IV

| VII-1365. — Accorde aux Nantais leur pardon pour avoir suivi le parti de Charles de Blois, et                                                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| leur permet de lever leurs impôts                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12       |
| IX-1396. — Accorde la franchise, dans tous les ports bretons, aux vaisseaux qui auront acquitté les droits aux receveurs de Nantes et de Saint-Nazaire                                                                                                                                                | 14       |
| Jeanne de Navarre                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <ul> <li>X-1400. — La duchesse, veuve de Jean IV, confirme les lettres de son époux du 29 août 1397, qui accordent la levée du méage et fixent les gages du connétable et des portiers</li> <li>XI-1402. — La duchesse Jeanne, douairière de Bretagne, confirme tous les droits de cloison</li> </ul> | 16<br>18 |
| Jean V                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| XII-1407. — Accorde aux Nantais le droit de choisir des jaugeurs pour vérifier leurs mesures, l'exemption de fouages et la création d'une foire franche qui durera quinze                                                                                                                             |          |
| jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20       |
| d'ordonner leurs gages; 5° de défendre de vendre du vin dans les lieux déshon-<br>nètes; 6° de nommer deux prud'hommes pour visiter et tarifer le poisson de mer.<br>XIV-1414. — A l'occasion « de la joieuse nativité de son filz le conte de Montfort, » confirme                                   | 23       |
| tous les privilèges accordés par lui et ses prédécesseurs                                                                                                                                                                                                                                             | 27       |
| XV-1420. — Confirme les privilèges énumérés en quinze articles, y compris la faculté d'élire deux procureurs-syndics, en récompense de la fidélité des Nantais, lors de l'at-                                                                                                                         |          |
| tentat des Penthièvre sur sa personne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29       |
| la taille de Toussaints                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38       |
| samedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44       |
| XVIII-1431. — Pancarte des droits perçus par la prévôté de Nantes                                                                                                                                                                                                                                     | 46       |
| François Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| XIX-1447. — Révoque toutes les exemptions de tailles accordées à divers bourgeois de Nantes                                                                                                                                                                                                           | 52       |
| XX-: 448. — Révoque toutes les exemptions de tailles                                                                                                                                                                                                                                                  | 54       |
| Pierre II                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| XXI-1451. — Impose aux marchands et négociants les mêmes charges que supportent les autres                                                                                                                                                                                                            |          |
| habitants de Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56       |
| Frances II                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| XXII-1461. — Prologge de dix aus la levee du dévour du parage                                                                                                                                                                                                                                         | 59       |
| XXIII-1466. — Règle la levee et le rachat de la taille.                                                                                                                                                                                                                                               | δı       |
| MIN-taria — Emblit um derroir de billot graciae sur les vius vennius.                                                                                                                                                                                                                                 | ģŧ       |
| MW-1471. — Cominse pour un un la percepcion du devoir de billot                                                                                                                                                                                                                                       | •7       |

|      |  | 4 |    |
|------|--|---|----|
| ABLE |  |   | 20 |
| ADLE |  |   | 20 |

| XXVI-1471. — Confirme aux bourgeois de Nantes, le droit, déjà ancien, de faire expédier leurs                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| causes à la prévôté, immédiatement après la menée du sire de Rays                                                                                                                        | 69  |
| des devoirs du denier pour livre et du droit de méage, employés à l'achèvement des fortifications                                                                                        | 70  |
| XXVIII-1482. — Institution du papegaut                                                                                                                                                   | 72  |
| XXIX-1488. — Accorde pendant douze ans, sur chaque maison et chaque somme de marchandise mise en vente, l'impôt d'un denier, destiné au nettoiement des rues de la                       |     |
| ville                                                                                                                                                                                    | 74  |
| CHARLES VIII                                                                                                                                                                             |     |
| XXX-1491. — Confirme tous les privilèges de la ville de Nantes                                                                                                                           | 76  |
| XXXI-1493. — Transfère de Lyon, et établit à Nantes, la foire dite de « l'Apparucion, » qui s'y tiendra chaque année, pendant quinze jours, à partir du lundi après la fête de           |     |
| l'Epiphanie                                                                                                                                                                              | 79  |
| La reine Anne                                                                                                                                                                            |     |
| XXXI*-1498 Proroge pour dix ans la levée des devoirs de méage, billot et pavage                                                                                                          | 82  |
| XXXII-1508. — Proroge pour dix autres années la levée des mêmes devoirs                                                                                                                  | 84  |
| ROIS DE FRANCE                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                          |     |
| François I <sup>ef</sup>                                                                                                                                                                 |     |
| XXXIII-1517. — Confirme pour dix ans le droit de méage, le denier pour livre, le droit de pavage et l'exemption de toutes tailles, aides, fouages et subventions                         | 87  |
| Henri II                                                                                                                                                                                 |     |
| XXXIV-1547. — Confirme tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs                                                                                                                | 89  |
| francs-fiefs et nouveaux acquêts                                                                                                                                                         | 91  |
| François II                                                                                                                                                                              |     |
| XXXVI-1560. — Confirme tous les privilèges des habitants de Nantes, y compris celui des francs-                                                                                          |     |
| fiefs                                                                                                                                                                                    | 93  |
| XXVII-1560. — Crée et établit dans la ville de Nantes « ung corps college et communaulté » com-<br>posée d'un maire et dix échevins pour conduire et diriger les affaires de la<br>ville | .5  |
| Charles IX                                                                                                                                                                               | 95  |
| XXVIII-1565. — Confirme la création de la mairie de Nantes, et enjoint au Parlement de laisser                                                                                           |     |
| les maire et échevins jouir de leur édit de création                                                                                                                                     | 97  |
| XXXIX-1570. — Confirme et augmente la juridiction et les attributions de la police, antérieure-<br>ment accordées aux maire et échevins de Nantes                                        | 98  |
| XL-1571. — Autorise la ville de Nantes à prélever certains droits sur les marchandises ins-<br>crites à la pancarte d'octroi annexée à ses lettres patentes, pour solder les dettes      |     |
| de la ville, réparer les ponts, et acheter une aumônerie destinée aux pestiférés.                                                                                                        | 101 |

206 TABLE

| XLI-1574. — Permet aux habitants de Nantes d'élire les officiers royaux aux charges de maire et échevins, et approuve l'élection de M. Grignon de la Grignonnais                                                                                                                   | 110          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Henri III                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| XLII-1574. — Confirme tous les privilèges et exemptions dont jouissent les habitants de                                                                                                                                                                                            |              |
| NantesXLIII-1581. — Confirme les privilèges des maire, échevins, procureur-syndic et greffier, et réduit                                                                                                                                                                           | 112          |
| le nombre des échevins à six                                                                                                                                                                                                                                                       | 114          |
| HENRI IV                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| XLV-1599. — Se réserve, à lui seul, le choix des maire et échevins sur une liste qui lui sera                                                                                                                                                                                      | 118          |
| Louis XIII                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| XLVI-1610. — Confirme tous les privilèges accordés aux habitants de la ville de Nantes                                                                                                                                                                                             | I 20<br>I 22 |
| Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| XLVIII-1644. — Confirme les privilèges de Nantes                                                                                                                                                                                                                                   | 124          |
| Louis XV                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| XLIX-1733. — Confirme les privilèges de Nantes                                                                                                                                                                                                                                     | 127          |
| APPENDICE                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| APPENDICE                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <ul> <li>I-1582. — Installation des prévôts, maire et échevins dans l'exercice de la police de Nantes.</li> <li>II-1635. — Sentence par laquelle les anciens échevins, comme nobles, ont été exemptés du devoir des impôts et billots, pour le débit du vin de leur cru</li> </ul> | 132          |
| III-1636. — Sentence de décharge en faveur des habitants de Nantes, pour le ban et arrière-                                                                                                                                                                                        |              |
| ban                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134          |
| dans la qualité de noble                                                                                                                                                                                                                                                           | 136          |
| mille livres pour l'entretien annuel des ponts de Nantes                                                                                                                                                                                                                           | 139          |
| VII-1669. — Edit du Roi, portant que les nobles pourront faire le commerce de mer, sans                                                                                                                                                                                            | 14           |
| déroger à la noblesse; vérifié en Parlement le 13 août 1669                                                                                                                                                                                                                        | 14           |
| pot de vin, pour pourvoir principalement à l'entretien des lanternes                                                                                                                                                                                                               | 14           |
| pêcheries                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148          |

| TABLE                                                                                                                                                                        | 207  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| X-1721. — Loterie pour achat des pompes à incendie                                                                                                                           | ι 55 |
| tinées à servir en cas d'incendie dans la ville de Nantes                                                                                                                    | 157  |
| XII-1725. — Lettres patentes du Roy, sur arrêt du Conseil, qui ordonnent que les officiers de milice bourgeoise des villes de Rennes et de Nantes jouiront des privilèges et | •    |
| exemptions de tutelles, curatelles et nominations à icelles                                                                                                                  | 160  |
| Rennes et de Nantes jouiront des exemptions y portées                                                                                                                        | 161  |
| drait y donner                                                                                                                                                               | 163  |
| XV-1738. — Arrêt du Conseil d'État du Roi, concernant la construction des vaisseaux à                                                                                        |      |
| Chezine                                                                                                                                                                      | 166  |
| XVI-1752. — Lettres patentes, portant translation des foires et marchés de la place Bretagne à la place Viarmes                                                              | 170  |
| XVII-1753. — Projet d'établissement d'une bibliothèque publique à Nantes                                                                                                     | 172  |
| XVIII-1753. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant homologation du projet d'établissement d'une bibliothèque publique dans la maison des prêtres de l'Oratoire de         |      |
| Nantes                                                                                                                                                                       | 176  |
| XIX-1758. — Arrêt du Conseil portant concession à la communauté et aux habitants de Nantes de tous les atterrissements formés en Loire, au-dessus et au-dessous des ponts,   |      |
| par les constructions des digues exécutées aux frais de la ville                                                                                                             | 178  |
| XX-1762. — Arrêt du Conseil portant ordre de déborner les atterrissements                                                                                                    | 181  |
| 11 juin 1763, enregistré sur leur livre des délibérations le 23 dudit mois                                                                                                   | 183  |
| XXII-1764. — Arrêt du Conseil, portant suppression des droits de havage perçus par l'exécuteur des hautes œuvres                                                             | •••  |
| XXIII-1768. — Brevet du Roi portant autorisation d'établir des fiacres à Nantes                                                                                              | 191  |
| XXIV-1786 Projet de Lettres patentes portant une réforme complète de l'administration                                                                                        | 193  |
| municipale de la ville de Nantes                                                                                                                                             | 194  |
| armoiries                                                                                                                                                                    | 199  |
| Nos fleurons                                                                                                                                                                 | 201  |





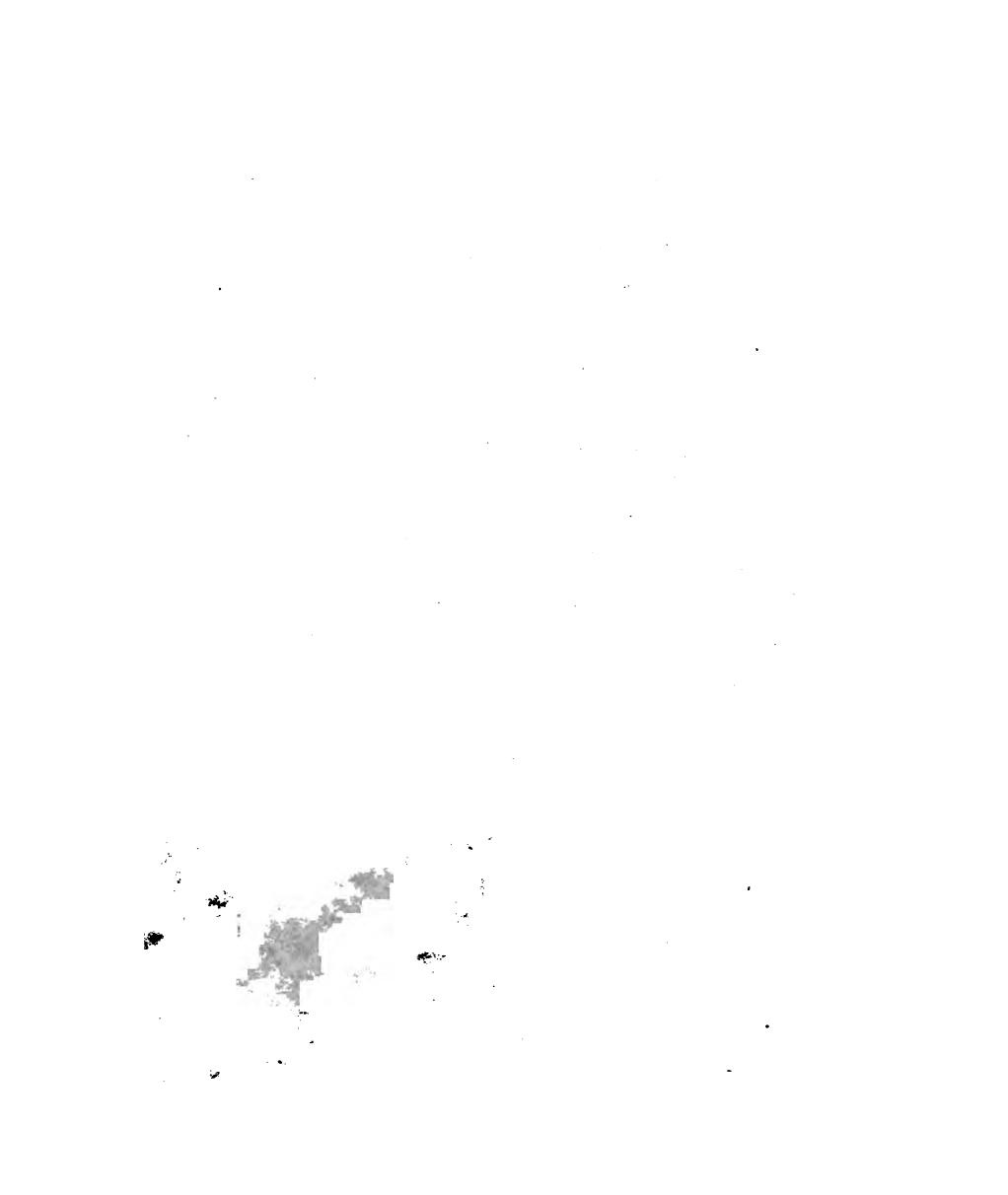

# ACHEVÉ D'IMPRIMER A NANTES PAR VINCENT FOREST ET ÉMILE GRIMAUD POUR LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS LE XVe JOUR D'OCTOBRE M. DCCC LXXXIII.

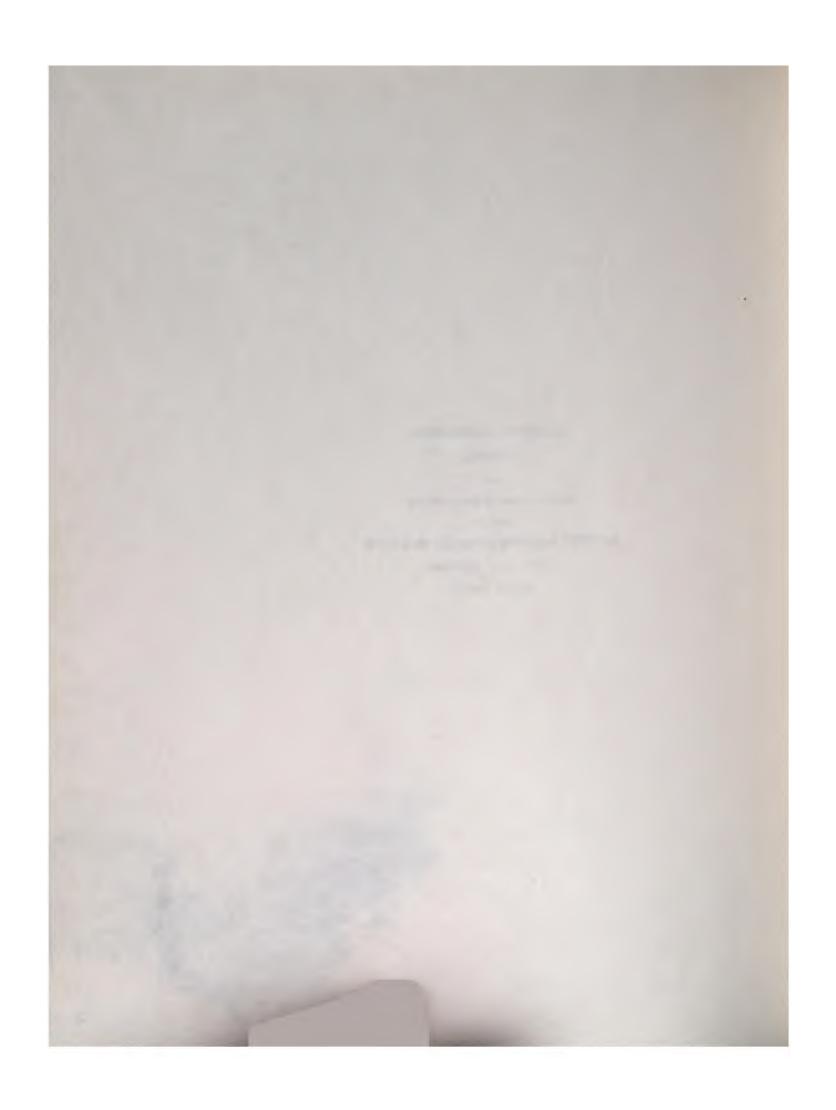

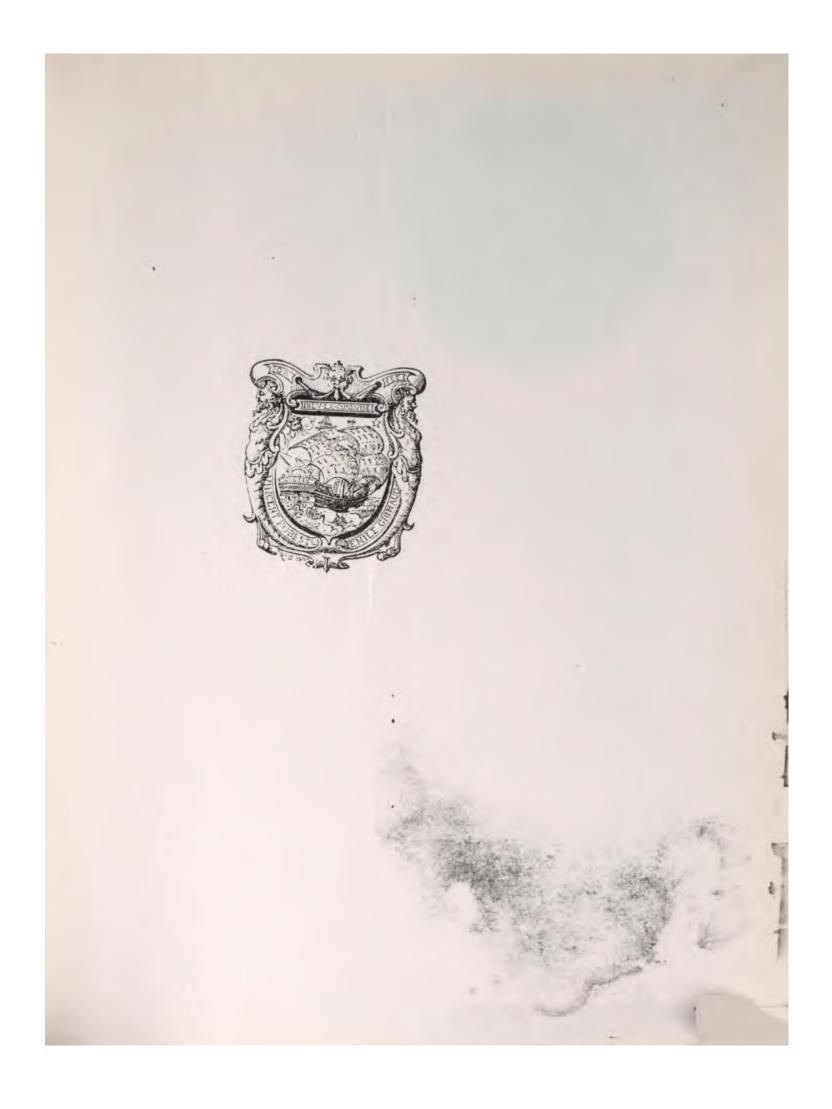

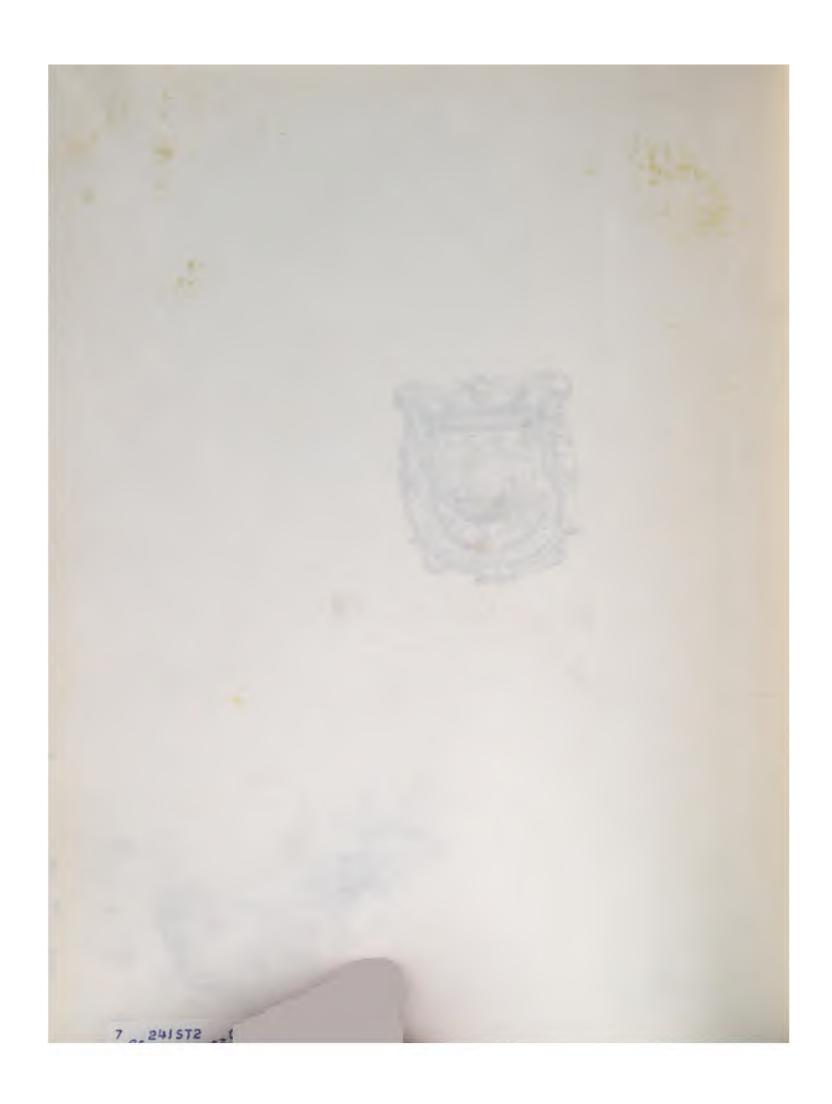





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

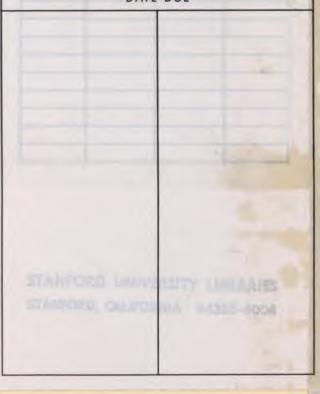

